

**BOURSE** 

15. rae Palanière, 75501 Paris Cedex 15 

**VENDREDI 20 DÉCEMBRE 1991** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MERY - DIRECTEUR : JACQUES LESCURNE

### L'enfance en première ligne

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14586 - 6 F

ques, économiques et idéologiques, qui donnent le tournis aux aduites. Qu'ils en soient les victimes, les agents ou les spectateurs. Qui pourrait en deviner les effets sur le sort, notamment dans les pays pauvres, des démunis panni les démunis que sont les enfants, ces guetteurs d'evenir toujours au premier rang des injustices? L'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) vient de publier son rapport annuel, dans lequel il fait une lecture plutôt optimiste des évé-

Le sort de l'enfance se prête aux proclamations généreuses et à une métorique où l'unanimisme est de rigueur. C'est au moment du passage à l'acte que l'on est moins généreux. Des promesses en faveur des enfants avaient été faites lors du sommet mondial des chefs d'Etat et de gouvernement, à New-York en septembre

Les représentants de soixantedix pays s'y étaient solennellement engagés à lutter contre l'analphabétisme, les maladies les plus évitables et l'exploitation. Il est temps de passer aux réalisations. Ce n'est pas seulement une question morale, rapnelle l'UNICEF, mais une nécessité économique : la prospérité

L y a des constats découra-geants. Comment envisager pour un pays comme le Bangla-desh, un avenir digne d'espé rance si l'on sait que plus de 75 % de la population y est anall'avenir d'un monde où des dizaines de millions d'enfants n'ont pas accès aux soins de hase et dont la seule question qui se pose à leur sujet n'est pas de savoir s'ils vivent bien ou mai, mais s'ils peuvent vivre tout

L'indistinct a nouvel ordre mondial p qu'on nous annonce donnera una plus grande place à l'économie de marché. L'UNICEF souligne la responsabilité des Etats et de leurs dirigeants, qui devront veiller, plus que jamais, à protéger les faibles et à leur assurer l'accès à l'éducation et à la santé. Les auteurs du rapport pensent qu'il suffirait de renoncer aux projets ambitieux et coûteux qui ne profitent qu'à quelques-uns.

AU lieu d'investir dans des Ahôpitaux dotés des dernières avancées de la technologie et accessibles à quelques privilégiés, les pays pauvres devraient donner la priorité aux centres de santé primaires offrant à tous les ments et les soins estentiels. Au lieu d'ouvrir des universités de haut niveau pour une élite qui alimentera la « fuite des cerveaux», ils devraient renforcer. l'enseignement primaire et les

centres d'éducation de base. Les enfants d'aujourd'hui seront les citoyens du troisième millénaire. Les crises économiques des pays riches ne doivent pas leur faire oublier que cet « investissement » est le plus noble de tous, quitte à mieux s'assurer que lour aide est plus

of a special evolution



### La fin de la mission de M. Baker

# Les Républiques de l'ex-URSS

Le secrétaire d'Etat américain, M. Baker, a quitté Kiev ieudi 19 décembre à destination de Bruxelles, où se tient une réunion de l'OTAN, après avoir effectué une tournée dans les quatre Républiques nucléaires de l'ex-URSS, plus le Kirghizstan. Un haut fonctionnaire américain, accompagnant M. Baker, a affirmé que les responsables des quatre Républiques nucléaires avaient promis de réduire leur arsenal au-delà des dispositions du traité START, restant ainsi fidèles aux engagements pris par M. Gorbatchev avant la désintégration de l'URSS.

MOSCOU

de notre correspondant

Au terme d'une tournée éclair qui lui a permis de rencontrer les dirigeants des principales Répu-bliques de l'ex-URSS, le secré-taire d'Etat américain, M. James Baker, est-il en mesure d'y voir plus clair que les intéressés euxmêmes et de juger des chances de en train de se constituer? À vrai dire, les objectifs du secrétaire d'Etat étaient plus modestes. Les Etats-Unis cherchent avant tout à mettre les ex-Soviétiques en face de leurs responsabilités à propos du contrôle des armes nucléaires. Mais, même dans ce domaine

limité, les résultats de la visite de M. Baker paraissent mitigés. A Moscou, le secrétaire d'Etat s'est vu exposer un plan relativement cohérent fondé sur un principe simple : à terme, tous les Etats de l'ex-URSS actuellement dotés d'armes nucléaires seront dénucléarisés, à l'exception notable de la Russie. Mais, à peine était-il arrivé à Ahna-Ata que le prési-dent kazakh Nazarbaev prit soin de faire savoir que les choses le Kazakhstan n'entendait pas laisser la Russie scule maîtresse des destinées nucléaires de la

> JAN KRAUZE Lire in suite

Alors que General Motors annonce 74 000 suppressions d'emplois

# Le président Bush est contraint d'activer la relance de l'économie américaine

déclaré M. Alan Greenspan, président de la vagues de licenciements, il estime que les Réserve fédérale américaine, mercradi bases d'une reprise saine existent. Mais il 18 décembre, au moment même où General s'est montré fort prudent quant à toute initia-Motors, premier constructeur automobile mon- tive de relance. Le président Bush est toutedial, annonçait un plan de suppression de fois acculé à annoncer des mesures dans ce 74 000 emplois. M. Greenspan a attribué l'es- sens dès le début de 1992. Un allègement des soufflement de la reprise au gigantesque impôts sur le revenu des ménages rencontre

« La reprise, clairement, a flanché », a vant l'inquiétude profonde entretenue par les endettement des Américains. Tout en obser- l'hostilité du président de la Réserve fédérale.



Lire page 29 les articles de SERGE MARTI et d'OLIVIER PIOT

Des dissidents s'organisent dans l'appareil d'Etat pour obtenir le départ de M. Fidel Castro

LA HAVANE

Trois hauts onctionnaires - un économiste, un ingénieur et un membre du ministère de l'intérieur - nous recoivent, avec mille précautions, dans un petit appar-tement de Marianao, dans la ban-lieue de La Havane. Pas de nom ni de détails sur leurs fonctions exactes au sein du gouvernement, ont-ils demandé avant cette renconfre noctures. « Non pas parce que nous avons peur des repré-sailles, affirme l'un d'eux, mais tout simplement parce que nous avons besoin de la clandestinité pour mener une lutte efficace au sein même de l'appareil d'Etat et du Parti communiste.»

Ils ont mis l'air conditionné au

des voisins qui collaborent peut-être avec le comité de défense de la révolution du quartier. La pré-qué. C'est-à-dire plus d'électricité la révolution du quartier. La nrésence d'un magnétoscope sur une étagère et de quelques autres biens difficilement accessibles à Cuba confirme le niveau social de ces dissidents, qui se paient le luxe de produire leurs bulletins clandestins sur les ordinateurs et les imprimantes du gouverne-

ment. Quel contraste avec les organisations des droits de l'homme qui doivent se contenter d'une vieille machine à écrire et quémander des photocopies dans les ambassades!

« Castro est prêt à nous rame-ner au dix-neuvième siècle pour se maintenir au pouvoir. Nous vivons depuis plus d'un an sous le règime des mesures de restriction de la e période spéciale en temps maximum et fermé les rideaux de la « période spéciale en temps pour se protéger de la curiosité de paix » et comme le pétrole

et tout le monde à la campagne : le retour à l'économie de subsistance. Il est inacceptable pour nous de devoir choisir entre Fidel et la mort!, tonne un de nos interlocuteurs, paraphrasant le slogan officiel «Le socialisme ou

Tous trois appartiennent à une organisation créée cette année. l'association Marti d'opposition au régime (AMOR), qui s'inspire de la lutte de José Marti, le héros de la guerre d'indépendance cubaine à la fin du siècle dernier. « Nous avons des cellules clandestines dans la phipart des ministères et même au sein de l'armée, affirme l'ingénieur.

BERTRAND DE LA GRANGE Lire la suite page 4

### La création du pôle Thomson - CEA-Industrie

L'opération de réorganisation industrielle annoncée par le pouvernement le 18 décembre permet au nucléaire de secourir l'électronique civile. Thomson - CEA-Industrie devrait former un ensemble de 90 milliards de francs de chiffre d'affaires. Dans un entretien au «Monde» M. Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, plaide pour que ce rapprochement soit emis en œuvre sans précipitation et avec minutie et précision».

Lire le dossier « Point » page 33 et l'entretien avec M. Dominique Strauss-Kahn page 30

### Une offre de M. Jospin à l'école catholique

M. Lionel Jospin, le ministre de l'éducation nationale, propose 1,8 milliard de francs à l'enseignement privé pour régler définitivement ∢le contentieux».

### L'Allemagne relève son taux d'escompte

Le loyer de l'argent passe à 8 %

«Sur le vif» et le sommeire complet se trouvent page 38

L'éruption du Pinatubo fausse les télémesures de la couche d'ozone dans le ciel lapon

ESRANGE (Suède)

de notre envoyée spéciale

La température est clémente pour la saison: - 6 degrés. La neige recouvre la base spatiale suédoise d'Esrange, qui est située en Laponie à près de 68° de latitude nord, à une quarantaine de kilomètres à l'est nord-est de Kiruna. Le cici est pur, sans soleil, baigné par une lumière nacrée. Il est 11 h 37, vendredi 13 décembre. Une sorte de spectre blanchâtre se dresse dans l'air.

La tête du fantôme, haute de 13 mètres, est une bulle de 161 mètres cubes d'hydrogène. C'est un ballon qui s'élève, flas-

que et vif comme une méduse flottant entre deux eaux. Il tire une «traîne» de 29 mètres et une chaîne de cinq «colis» : un para-chute et la télécommande de séparation, une boîte de télémesures, l'«expérience», une balise pour la récupération et un répondeur radar, un réflecteur radar.

Le lachage a été effectué sous l'œil de M. Jean-Pierre Pommereau (service d'aéronomie du CNRS), de M. Pierre Faucon, «fabricant» des ballons stratosphériques au CENS, et de M. John Pyle, le coordinateur britannique. Ils sont satisfaits.

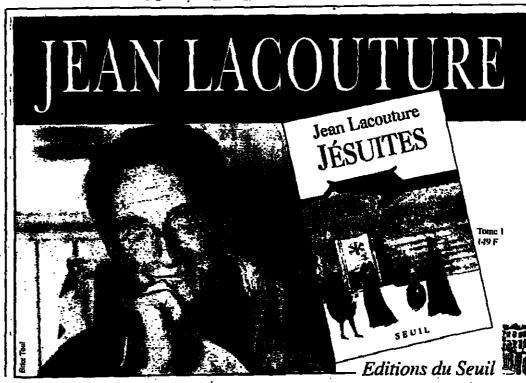

# Un cadeau pour les riches

par Jean-Jacques Dupeyroux

"ÉTAT va-t-il prendre en charge une fraction du salaire dû à leurs valets de chambre par s habitants de l'avenue Foch ? En matière d'incitation à l'embauche, il faut distinguer deux stratégics. La première est axée sur les catégories de demandeurs d'emploi supposées insuffisamment perfor-mantes : chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, etc. Elle tente de contrarier le risque d'exclusion qui les menace en réorientant les flux d'embauche par des mesures de discrimination positive en leur laveur. Principale mesure : la réduction du coût d'embauche de ces catégories-cibles par l'exonération des charges sociales patronales. Soulignons-le : le propos de cette première démarche est de réorienter l'embauche et non d'en augmenter le

Une tout autre démarche vise au contraire expressément à augmenter ce volume en libérant une offre d'emploi potentielle qui peut ne pas exprimer pour des raisons très diverses : allergie à certaines contraintes juridiques ou administratives, insuffisantes disponibilités financières, etc. L'intervention, en ce cas, se fixera sur la donnée dissuasive : si le problème est d'ordre financier, elle tendra à solvabiliser le

C'est ainsi qu'outre le renvoi aux URSSAF du calcul des cotisations afférentes aux salaires du personnel de maison - enfin! - le collectif budgétaire prévoit une réduction de

l'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des frais représentés par ce type d'emploi, dans la limite de 12 500 F. En clair, il suffira d'occuper une femme de ménage onze à douze heures par semaine pour bénéficier d'une réduction d'impôt d'un peu plus de 1 000 F par mois. Quels que soient les revenus du foyer.

Les foyers les plus modestes, non soumis à l'impôt sur le revenu, ne sont donc pas concernés par un tel avantage fiscal; mais dans les catégories aisées, c'est déjà une vive satisfaction, parfois mêlée d'hilarité : « Chic ! Grâce aux socialistes, on va gagner l'an prochain 1 000 francs de plus par mois!» Ce scénario est-il

On comprend parfaitement la démarche qui cherche à solvabiliser un besoin réel – personnes âgées ou invalides, salariées chargés d'enfants, , etc. – qui ne pourrait être satisfait sans aide financière. Intervention doublement légitime : par hypothèse, elle répond à une exigence sociale du côté des utilisateurs et, par hypothèse encore, elle est créatrice d'emplois. Mais une complète généralisation altère cette double légitimité. Notamment, la mesure a peu de chance d'être créatrice d'emplois dès lors que ses bénéficiaires sont tout à fait aptes à assumer seuls la charge financières des services à domicile dont ils estiment avoir besoin. Au-delà d'un certain montant de revenu, la réduction d'impôt devient probablement inefficace en termes d'emploi, déclaré ou pas, et dès lors inacceptable d'un

point de vue éthique. Il y a suffisam-ment d'inégalités dans ce pays entre les pauvres et les riches pour ne pas en rajouter sans nécessité.

On me répliquera sans doute que le propos de ces avantages fiscaux est d'accroître l'embauche de personnel de maison, mais aussi de blanchir un travail au noir particulièrement important dans ce type d'emploi : les employeurs auront intérêt à déclarer les salariés concernés dans toute la mesure où l'avantage fiscal sera supérieur au coût des charges sociales...

#### Aussi absurde qu'immoral

Mais justement, le principe même de ce marché paraît aussi absurde qu'immoral dès lors qu'il s'agit de catégories suffisamment aisées pour acquitter les charges afférentes à remploi de maison. Persuader cer-tains fraudeurs de ne pas frauder en leur donnant – aux frais de la collec-tivité... – plus que ce que leur rap-porterait la fraude, c'est payer le voleur pour qu'il ne vole pas!

Car il faut tout de même le rap-peler : celui qui ne déclare pas un salarié est un voleur, il vole la Sécu-rité sociale, il vole les régimes com-plémentaires, il vole l'assurancechomage. Et il vole son salarié. Encore une fois, que l'on vienne en aide à celui qui ne saurait, seul, satisfaire un besoin réel de service à domicile, parfait! Mais il n'y a pas la moindre raison de capituler devant la fraude de ceux qui ont tous

moyens financiers d'être respectueux des lois de la République et s'y refu-sent. Dans leur cas, il fant sévir – lourdement – au lieu de payer; et l'éventualité de lourdes sanctions, si on est décidé à les appliquer, peut être efficace. Ne l'oublions pas, l'em-ployeur d'un salarié non déclaré est à la merci d'une protestation - è combien légitime – de ce salarié qui demande la régularisation de sa situation. Sursaut redoutable s'il devait entraîner indirectement une sérieuse sanction pénale.

Ce sursaut est actuellement fort rare. Notamment parce que les inté-ressés redoutent, tout naturellement, un renvoi immédiat. Mais l'on pourin reavoi innectial, mais ton pour-rait justement concevoir que le sala-rié qui n'a pas été régulièrement déclaré bénéficie à cet égard d'une protection particulière; qu'il ait droit, par exemple, à un délai de préavis plus important, ou à une indemnité spéciale... Protection elle-même susceptible d'encourager les employeurs à se montrer respectueux de la loi, et donc de développer un effet préven-

Ce vœu, que j'ai formé dans divers écrits - pas toujours très bien accueillis - notamment dans un rapport de 1983 sur les activités occultes, vient de trouver un premier écho dans la loi sur le travail clandestin qui vient d'être votée par le Parlement. Une indemnité spéciale égale à un mois de salaire sera éventuellement due au salarié. Un premier pas; mais encore beaucoup trop

déclaration péremptoire. Non seu

lement elle n'est pas fondée sur des études ou des sondages avérés,

mais encore elle est volontairement

L'armée en tant que détentrice de la force armée de l'Etat n'est

pas un corps à part de la commu

nauté nationale et n'a pas de rôle à jouer dans le discours politique :

elle a seulement sa place dans

l'Etat de droit qui est, fort heureu-sement pour nous depuis 1789,

Capitaine de vaisseau DUVAL

Dans le numéro du Monde daté

du 1 ~- 2 décembre 1991, j'ai été

choquée par une expression dans l'article de la page 24, « un éduca-teur a abusé pendant treize ans de quelque 200 enfants ».

Vous écrivez que l'opinion bri-

tannique se demande comment « un homosexuel notoire » a pu

rester en fonction si longtemps. Or

s'est « plaint » de lui, il aurait dû être « inquiété ». Pourquoi ? Parce que bomosexuel ? C'est ce que

Je veux bien qu'il s'agisse d'un lapsus, comme de parler de vic-times « innocentes » à propos de

non-juis, mais la paresse à se

débarrasser des expressions cou-

par ce crime ne doivent pas se

tromper de coupable. Si les homosexuels ont du mal à trouver un emploi, c'est à cause de la persis-

[NDLR. - Notre correspondante a évi-demment raison et nous prions nos lec-teurs de bien vouloir nous pardonner ce « lapsus », peut-être explicable, en tout cas inexcusable.]

Jaimerais attirer votre attention

d'instinct et de fait. Et le curieux

JACQUELINE BERNARD

Grenoble

tance de ces amalgames.

Révolutionnaire

de fait...

vous laissez entendre.

provocatrice et réductrice.

l'Etat démocratique.

Préjugés

#### REVUES

FRÉDÉRIC GAUSSEN

## Les récits des origines

De la patience (pour accumuler les indices) et de l'imagination (pour concevoir les théories explicatives), voilà ce qu'il faut aux savants qui partent à la recherche de nos origines. Un travail où la frontière entre la science et l'idéologie n'est pas toujours évidente.

Es récits des origines - du monde, de la Terre, de la vie, des hommes... - étalent la spécialité des prêtres et des poètes. Ils sont maintenant celle des savants. Les fidèles ont pu craindre d'y perdre au change : les explications des scientifiques sont moins faciles à comprendre que celles de la mythologie et elles portent moins à la rêverie ou à l'édification. Ils pourront se rassurer à la lecture du passionnant numéro de Diogène, poétique-ment intitulé « Des étoiles à la pensée», dans lequel six émi-nents chercheurs internationaux répondent, le plus simplement du monde, à la question : d'où venons-nous? L'astrophysicien canadien Hubert Reeves raconte la naissance de l'uni-vers ; le géologue turc Celâl Sengor celle des galaxies, des étoiles et de la terre ; le chimiste belge Jacques Reisse celle de la vie; le paléontolo-giste allemand Heinz Tobien celle des espèces animales; le préhistorien français Yves Cop-pens celle de l'homme et le philosophe Edgar Morin celle de la

Un tel voyage sur 15 milliards d'années ouvre évidem-ment au pèlerin non averti des perspectives saisissantes. L'univers en fusion du big-bang, les premiers océans formés sur notre planète, les premiers poissons qui se sont aventurés sur la terre ferme, les premiers «Homos» apparus en Afrique orientale... toutes ces figures pionnières, marquant les grandes étapes de l'évolution, ébiouis. Mais, par-delà ces visions où la science reioint le fantastique, ce qu'on retient surtout c'est le mélange de modestie et d'ingéniosité, de méticulosité et d'audace inventive qui fait l'ordinaire des chercheurs. Tout le travail de l'explorateur du passé - quelle que soit l'échelle de celui-ci, de mille ans à dix milliards d'années - est de retrouver des traces, puis d'en déchiffrer le

message. Cette capacité à accumuler et à décrire d'un côté, à imaginer et à théoriser de l'autre, est bien ce qu'il y a de fascinant dans cette longue traque du passé. Chacun dans son domaine, les chercheurs réunis par Diogène expliquent comment la compréhension des ori-gines - c'est-à-dire des sauts valitatifs qui font passer d'un état à un autre - nécessite l'élaboration d'hypothèses nouvelles, de systèmes explicatifs inédits.

Ainsi, Jacques Reisse rap-Amsi, Jacques Reisse rap-pelle comment la thermodyna-mique des phénomènes iméver-sibles étudiée par liya Prigogine permet de mieux comprendre les grandes transitions, comme le passage du non-vivant au vivant du la thermodynamica. vivant. « La thermodynamique hors équilibre, la théorie du chaos, la théorie des bifurca-tions, la théorie des catastrophes, la théorie des variétés fractales sont autant de disciplines scientifiques aux connexions multiples connaissent aujourd'hui des développements extrêmement importants et qui ont déjà profondément modifié notre per-ception de l'univers », écrit-il.

De son côté, Yves Coppens raconte comment lui est venue l'Idée que seule une modifica-tion brutale de l'environnement créant des équilibres écologi-ques nouveaux pouvait expliquer l'apparition de l'homme, précisément en Afrique orien-tale, il y a huit millions d'an-nées. Il e donc fait l'hypothèse qu'un bouleversement tectonique au Kenya a créé deux univers écologiques dans lesquels les grands singes qui peuplaient l'Afrique ont dû évoluer différemment : à l'ouest, la forêt a été favorable aux gorilles et aux chimpanzés; à l'est, dans les hauts plateaux moins arrosés et moins boisés, la nécessité de s'adapter à un milieu découvert aurait «produit» une nouvelle

race de bipèdes : les Hommes.

tifique tienne un peu du conte de fées, Yves Coppens en convient volontiers, lui qui & donné à son modèle le nom de... «East Side Story».

L'exploration du passé estelle sans limites? Hubert Reeves nous avertit que la dif-ficulté est moins la collecte des vestiges que la capacité de l'homme à penser les origines. «L'état présent de la théorie physique, écrit-il, nous apprand que, de toute façon, il y a ce qu'on pourrait appeler le rmur de l'ignorance », qui se situe autour de 1028 degrés. Ce que nous touchons là ce ne sont pas les limites du monde, mais les limites de notre connaissance. De ce qu'il y a €audelà » en température, ou cavanta dans le temps, nous ne pouvons rien dire. Les prétentions relatives à une explica-tion de la création ou de « pour-quoi il y a quelque chose plutôt que rien » doivent être remplacées par un constat pur et sim-ple d'ignorance ».

#### Les hypothétiques Indo-Européens

Le mariage du vestige et de la théorie... cette clef pour percer le mystère des origines, on la retrouve chez l'anthropologue Georges Dumézil, qui pensait avoir reconstitué le modèle idéologique originel sur lequel se sont construites les civil tions indo-européennes. Selon lui, l'organisation sociale de ces peuples et leurs productions symboliques (religions, mythes, une structure identique, dans lanuelle se trouvent distinguées les trois grandes fonctions du prêtre, du guerrier et de l'agri-

Comme le rappelle la Revue de l'histoire des religions, qui consecre un numéro à l'œuvre de Dumézil, cette construction théorique a eu un retentisse-menbt considérable. «La pentorien des religions et pour l'anthropologue, dans le champ des études indo-Européennes, la théorie par excellence», écrit Charles Malamoud, Mais cet hommage une fois rendu, force est de reconnaître que la théorie dumézilienne se heurte à un obstacle de taille : on n'a retrouvé aucune trace de ces hypothétiques premiers indo-

· r --

Ainsi l'archéologue Jean-Paul Demoule, faisant le point des différentes théories en présence pour expliquer l'évolution des civilisations depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, conclut à l'impossibilité d'établir des filiations directes des unes aux autres. « L'abandon des modèles linéaires classiques, arborescents et centrifuges, est même l'une des principales caractéristiques du mouvement des sciences naturelles et sociales contemporaines »,

En ce sens, le grand cher-cheur que fut Georges Dumézil était sans doute lui aussi, comme le suggère Charles Malamoud, un grand fabricant de mythes. Activité qui, hélas, n'est pas tout à fait innocente, comme le montrent les détour-nements intéressés de sa pensée opérés par les idéologues de droite à la recherche d'une caution scientifique pour justi-fier la supériorité de l'homme occidental et la nécessité d'une hiérarchie sociale.

Un autre exemple de ces récupérations suspectes nous est foumi par la nouvelle revue Enquête sur l'histoire, dont le premier numéro, intitulé sans complexe : «40 siècles d'identité française», veut démontrer l'origine celtique, et au-delà indo-européenne, du peuple français. C'est une façon de nous expliquer pourquoi il faut défendre sa « pureté » face aux envahisseurs... Pauvre Dumézil Mais sans doute est-il plus facile - et moins dangereux d'expliquer l'origine du monde que celle des civilisations.

▶ Diogens. n. 155, 1991. Gallimard, 52 F.

► Revue de l'histoire des religions, avril-juin 1991. PUF. Département des revues, 14, avenue du Bois-de-l'Epine, BP 90, 91003 Evry Cedex

► Enquête sur l'histoire. Hiver 1991-1992, m 1, 3 F. ECM, 60, boulevard Malesherbes

### COURRIER

### Le Service national des statistiques dans la Résistance

J'ai lu avec attention votre artide consacré au répertoire national des personnes nées à l'étranger dans vos éditions du 15 novem-

ments, statistiques des recensements administratifs. Pendant l'Occupation, plusieurs recensements administratifs furent criminels facilitant des arrestations. des déportations, des tortures, Pendant cette guerre, les statisti-ciens français du Service national des statistiques (SNS), dans un contexte inhabituel et dramatique, ont eu l'intelligence, le courage et le patriotisme de maintenir la ontologie spécifique à un ser-

vice scientifique et non politique. Mon père, directeur général du SNS, ainsi que son chef de cabinet, furent arrêtés à leur bureau de Lyon le 3 février 1944. René Carmille avait été déclaré « grand ennemi de l'armée allemande »

entretenant des relations avec des groupes terroristes et avec Lon-dres. Torturé par Barbie, il fut déporté et trouva la mort au camp de Dachau. Pour créer et conserle grand appereil statistique SEE, il fallut ruser, écrire des circulaires officielles parfois modifiées par des consignes officieuses orales, sans toujours respecter la

Tout cela allait à l'encontre des pratiques normales de fonction-naires en temps de paix, ce qui n'a pas toujours été bien compris; ce qui a parfois donné lieu à des témolgnages erronés et de bonne foi de la part de ceux qui n'ont disposé que des circulaires offi-cielles ou d'informations provenant de chefs de services pas au courant de tout. Le travail de l'historien et du journaliste est souvent

> M. ROBERT CARMILLE Saint-Cloud

#### Une place Alfred-Sauvy?

Il y a un an Alfred Sauvy nous a quittés. Ce mathématicien au grand cœur avait créé l'Institut national d'études démographiques et inspiré dans le monde des insti-tutions comparables, tandis qu'il représentait la France à l'ONU, au

comité de la population. esprits de notre temps » - l'hom-mage est d'Evelyne Sullerot - et il sut rester un modeste, les deux termes étant, n'est-ce pas, difficile-ment séparables. « L'humilité est une vertu scientifique », écrivait-il.

Dans cinq ans, on chantera touiours Je t'aime moi non plus avec a voix feutrée en off de Delphine Seyrig, tandis que la Théorie géné-rale de la population ne sera plus conque que de quelques rares moines démographes. La mémoire est traîtresse et, si vous ne la pratiquez pas, vous la perdez. Il nous faut une place Alfred-Sauvy avec un petit jardin, quelques enfants, quelques poètes, quelques oiseaux. Avant que l'ingratitude de nos contemporains ne vienne aplanir

> ROGER GERAUD Aix-en-Provence

#### Jacques Copeau et le «Cartel»

nos mémoires.

Dans sa lettre publiée dans le Monde du 26 octobre, M. Marcel Guillaume nous informe qu'il a découvert une erreur historique dans un des propos tenus lors d'un débat télévisé sur le Théâtre fran-

En réalité, c'est M. Guillaume, trop confiant dans sa mémoire, qui se trompe! 1. – le terme «Cartel» ne date pas de 1936, année où Edouard Bourdet appela à la Comédie-Française les metteurs en scène Jouvet, Dullin, Baty et Copeau. 2. – Le «Cartel» est né en 1927 de l'association de Jouvet, Dullin, Baty et Pitoëff. Ce dernier était bien un de ses membres. Jacques Copeau lui alors i increis ficiques Copeau, lui, n'en a jamais fait partie mais, naturellement, doit être considéré comme le précurseur de cet éclatant renouveau artisti-

### Militaire démocrate

Dans votre édition du 23 novembre 1991, vous avez reproduit une déclaration de M. Bernard Tapie faisant état de liens privilégiés qui existeraient entre l'armée, la police et le Front national : « Moi je n'ai pas peur d'affirmer que Le Pen demain peut arriver au pouvoir. Par les urnes ou par la force. De très nombreux policiers et militaires sont aujourd'hui sympathisants du Front national. Il

#### rantes qui charrient les préjugés me paraît irresponsable. J'aimerais qu'il soit clair que le crime dont il est question est la molestation sexuelle, non l'homosexualité. La répulsion et l'indignation soulevées

çais entre les deux guerres.

Neuilly-sur-Saine

#### sur cette citation des Goncourt, dans leur Journal, à la date du 24 juin 1859 : « La France est révolutionnaire

serait temps aujourd'hui d'en tenir

A titre personnel et en tant que militaire profondément démocrate, je ne puis supporter une telle Cazères (Haute-Garonne)

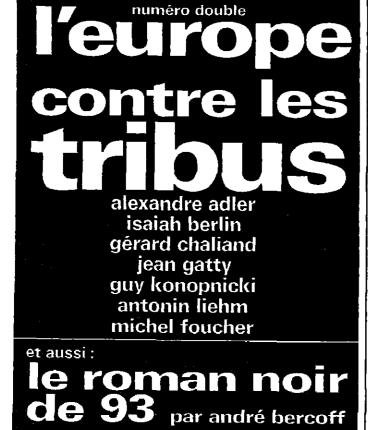

est qu'elle est ainsi par esprit d'aristocratie. Point de peuple plus amoureux, plus jaloux des distinctions, plus amateur de noblesse, de titres, de galons, de toutes les suréléva-tions individuelles. C'est pour cela même que nous disons et que nous croyons tant aimer l'égalité, quelque chose que le Français veut tou-jours pour les autres, jamais pour Mais n'est-ce pas un lieu com-

JEAN-BERNARD BOURTSEFF

Imitant la récente décision du pré-sident de l'Ukraine, le président Ayaz Montalibov d'Azerbaidjan s'est pro-clamé, mardi 17 décembre, commanclamé, mardi 17 décembre, commandant en chef des forces soviétiques «non stratégiques » déployées dans sa République, selon Tass. Le même jour, un général commandant ces forces soviétiques s'est prononcé pour leur retrait du Caucase, alors que les affrontements entre Azéris et Arméniens s'y font de plus en plus meurtriers et que l'Arménie souhaite désormais le maintien de forces d'interposition dans le Haut-Karabakh. Si M. Moutalibov suivait en tout

point l'exemple du président Kravt-chouk, il devrait préciser, comme l'a fait mercredi le ministre de la se ukrainien dans les colonnes de l'Etoile rouge, que son commandement des troupes en Azerbaïdjan ne serait effectif qu'à l'issue d'une période de transition, à durée indé-terminée. Mais l'Azerbaïdjan, où un référendum sur l'indépendance est prévu le 29 décembre, n'a pas annoncé, contrairement à l'Arménie, qu'il souhaite participer à la création d'une nouvelle «Communauté» sur les décombres de l'URSS ni, donc, au traité de défense commune qu'elle des des la création de la création de

Pratiquement, la décision du prési-dent Moutalibov risque d'entraîner une scission de la quatrième amiée soviétique, composée à moitié de soldats azerbaïdjanais. Au printemps demier, cette armée -obeissant aux futurs putschistes – avait aidé les miliciens azerbaïdjanais à déloger les Arméniens de villages autour du Haut-Karabakh mais, après le putsch, elle a reçu l'ordre d'être neutre, ce qui avait permis aux Arméniens de

Depuis, les affrontements entre Azéris et Arméniens se sont inten-sifiés et, dans le seule journée de mardi, selon Tass, quinze personnes

ont encore été tuées. Le commandant local des forces du ministère de l'intérieur soviétique,

□ Rectificatif. - Une erreur s'est glissée dans l'article de Jan Krauze (le Monde du 17 décembre) intitulé «Le faux rebond de M. Gorbatchev ». Il fallait lire : «... actueldans les mains de M. Gorbatchev. de M. Elisine ainsi que du ministre soviétique de la défense...» Le nom de M. Eltsine a été malencontreusement omis,

□ ROUMANIE : Bucarest aspire à une réunification avec la Moldavle. - La Roumanie aspire à une réunification «à l'allemande» avec la République soviétique indépendantiste de Moldavie, a déclaré le ministre roumain des affaires étrangères, M. Adrian Nastase, dans un entretien publié, mercred 18 décembre, par le journal berlinois Neue Zeit. Il a aussi annoncé, mercredi, à Bucarest que les Roumains n'auront plus besoin de passeport pour entrer en Moldavie à partir de Noël. - (Reuter.)

GRÈCE: le Parti communiste estime que M. Gorbatchev est un « traître ». - M. Mikhaïl Gorbatchev est un «traitre» à la cause communiste parce qu'il a provoqué la chute de l'Union soviétique et ouvert la voie au capitalisme dans son pays, a estimé, mercredi 18 décembre, le secrétaire général du Parti communiste grec (KKE), M™ Aléka Paparigas.

le général Koulikov, cité mardi par l'Eloile rouge, a pour sa part déclaré qu'il y a eu 450 morts dans le Haut Karabakh au cours des onze premiers mois de l'année (on parlait d'un millier de morts en tout depuis 1928), que les forces soviétiques 1988), que les forces soviétiques n'avaient plus rien à faire dans cette guerre entre Etats indépendants » et devaient se retirer de la région, car la décision de les envoyer a été prise « à un moment où l'URSS existait »

Un porte-parole des troupes du ministère de l'intérieur soviétique à Moscou a pour sa part déclaré mardi qu'une décision sur le retrait des troupes du Caucase serait prise lors de la réunion samedi à Alma-Ata des dirigeants des Républiques. Il a précisé que les effectifs y ont déjà été réduits d'un quart par le non-rempla-

Les Arméniens du Haut-Karabakh, qui, depuis l'échec du putsch, souhai-

tent le maintien sur place des forces soviétiques, ont encore appelé mardi à une reconnaissance de leur «indé-pendance» par l'ONU et la Communauté d'Etais indépendants créée à Minsk. Ils souhaitent, comme l'Ar-ménie, adhérer à la Communauté créée à Minsk par les trois Répucréée à Minsk par les trois Républiques « slaves ». Les Républiques « musulmanes», en revanche, Azerbaïdjan en tête, ne pourront qu'être heurtées par la décision, annoncée mardi par la Russie, selon Interfax, de reconnaître l'indépendance de l'Arménie, sans reconnaître parallèloment celle de l'Azerbaïdjan. Son indépendance de l'Azerbaïdjan. Son indépendance de l'Azerbaïdjan. indépendance devrait, il est vrai, être encore confirmée par un réferendum le 29 décembre. Mais la Russie a annoncé le même jour sa reconnais-sance de l'indépendance du Kazakhs-

tan (où aucun référendum sur le sujet n'a eu lieu) et, le lendemain, celle de la Moldavie, toujours selon

### L'Allemagne demande à la CEE d'envisager une reconnaissance des Républiques

18 décembre à la Communauté européenne d'envisager rapidement une reconnaissance des Républiques de l'ex-URSS. M. Genscher souhaite que la CEE examine si les Républiques soviétiques remplissent les conditions définies mardi par la Communauté pour une reconnaissance de nouveaux Etats. Il a égale-ment demandé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'OTAN jeudi et vendredi à Bruxelles.

De son côté. M. Roland Dumas a contact avec son homologue alle-

pas impossible que dans les heures qui viennent nous devions trancher la question de la reconnaissance de cer-Russie et l'Ukraine », a déclaré M. Dumas. taines Républiques, notamment la

D'autre part, le ministère finlandais des affaires étrangères a confirmé mercredi qu'Helsinki reconnaîtra la Russie des qu'un traité de bon voisinage entre les deux parties aura été conclu. La Pologne a pour sa part annoncé son intention d'établir des relations diplomatiques indiqué mercredi qu'il était en avec la Russie et la Biélorussie, comme elle l'a déjà fait avec l'Ukraine – (AFP.)

### La réduction de l'arsenal nucléaire

Après un sant en Kirghizstan, le temps de montrer l'intérêt porté par les Etats-Unis à «la plus sage» des Républiques d'Asie centrale, celle aussi dont le président, M. Askar Akaïev, a la meilleure réputation, le Akaiev, a la meilleure reputation, le secrétaire d'Etat passa quelques heures à Minsk. A en croire les déclarations publiques de M. Stanislas Chouchkivitch, les Biélousses eurent le temps de transmettre le message suivant: leur pays jouera clairement le jeu de la dénucléarisation et n'entendent pas créer de difficultés. Mais tout cela ne pourra se faire en « na clip d'œil » Et les faire en « un clin d'œil ». Et les choses iront d'autant mieux et d'autant plus vite que les États-Unis y mettront du leur en reconnaissant l'indépendance de la Biélorussie.

Restait la dernière étape, celle de Kiev, bien entendu un peu plus lon-gne. M. Leonid Kravtchouk, prési-dent nouvellement étu, qui se doit de prouver à chaque instant la solidité de son adhésion à la cause de l'indépendance ukrainienne, se voulut certes rassurant : «L'Ukraine, déclara-t-il à l'issue de trois heures d'entretien avec la partie américaine, a tout à fait l'intention de s'en tenir aux décisions et aux actions condui-sant à la destruction complète des armements nucléaires stratégiques et tactiques » sur son territoire.

L'Ukraine se démarque de la Russie

Mais il ajouta que l'Ukraine avait demandé aux Etats-Unis de l'aider «à résoudre les problèmes de destruction » de ses armements, ce qui est une manière de se démarquer du schéma imaginé à Moscou, où l'on envisageait plutôt un acheminement vers la Russie des charges nucléaires qui devraient ensuite y être détruites de l'URSS de sorte que la dissolution (le Monde du 15 décembre). La question de l'Union soviétique se fasse dans les formes et que lui-même puisse

l'Ukraine par Washington était bien entendu sous-jacente à la discussion, mais il semble que les dirigeants de Kiev aient évité de trop presser leur interlocuteur, qui, lui-même, s'est abstenu de toute annonce concrète mais a laissé entendre que l'affaire était en bonne voie.

Au total, M. Baker a fait savoir que ses entretiens à Kiev « n'auraient pas pu être plus satisfaisants». Déjà, à Moscou, il s'était déclaré « personnellement tout à fait rassuré». Mais il avait laissé entendre un peu plus tard qu'il n'avait, en fait, pas reçu de

Pour le reste, la visite de M. Baker montré de manière éclatante que M. Gorbatchev avait perdu l'une de ses dernières cartes, sinon la dernière: le rôle de porte-parole de la politique étrangère de son pays. C'est d'ailleurs ce moment qu'a choisi M. Eltsine pour faire savoir publi-quement que les jours du président soviétique étaient comptés en annoncant que les organes encore en vie dans l'ex-URSS cesseraient de fonctionner à la sin de l'année ou, au plus tard (les versions divergent un peu) d'ici à la mi-janvier.

Cela n'empêche nullement M. Gorbatchev de continuer à don-ner le change mais avec des moyens de plus en plus réduits : essentielle-ment des interviews (à une télévision ouest-allemande, à la chaîne améri-caine ABC, au quotidien Komsomols-kaïa Pravda) auxquelles il semble désormais consacrer la majeure partic de son temps.

M. Gorbatchev en profite pour envisager à haute voix diverses procédures qui apparaissent comme autant de moyens de reculer l'échéance. Ainsi, a-t-il déclaré mercredi, il conviendrait de convoquer une dernière fois le Soviet suprême

dire «son demier mot». Parallèlement, un groupe de députés s'est dit en mesure de convoquer le Congrès des députés du peuple, une institu-tion fantôme dont M. Gorbatchev avait rappelé l'existence au lende-main des accords de Minsk.

### L'anarchie totale

de même di reconnaître qu'il n'avait pas été convié à la réunion d'Alma-Ata où doit être débattu, samedi 21 décembre, l'élargissement de la Communauté constituée à Minsk. Il s'est donc contenté d'écrire aux participants pour défendre une nouvelle fois sa formule d'« Union d'Etats coordination

Pour sa part, alors que l'avenir de cette Communauté reste particulière-ment brumeux, M. Boris Etsine a trouvé le temps de faire une brève escapade de deux jours à Rome et au Vatican. Juste avant son départ, son vice-président, le général Routskoi (lui-même parti pour l'Iran, le Pakis-tan et l'Afghanistan négocier la libération de prisonniers soviétiques), a vidé son sac et proclamé, dans un entretien au quotidien l'Indépendant, son opinion de la manière la plus claire qui soit : «Il n'y a pas de démocratie en Russie, c'est l'anarchie totale, le chaos.»

Le général Routskoï s'en est tout particulièrement pris à M. Guennadi Bourboulis, le premier vice-premier ministre de Russie, qui joue un rôle essentiel auprès de M. Elisine. « Ceux qui ont passé toute leur vie à ensei-gner le communisme scientifique organisent aujourd'hui la chasse aux sorcières», a expliqué le vice-président russe dans une transparente allusion au professeur de philosophic marxiste que fut jusqu'à une période récente M. Bourboulis. Nullement troublé par cette attaque, ce dernier a présenté mercredi à des journalistes divers projets pour le nouvel emblème russe : des variations sur le thème de l'aigle à deux têtes, le vieux

JAN KRAUZE

Réunion des ministres des affaires étrangères de l'Alliance à Bruxelles

### L'OTAN cherche à définir son rôle face aux évolutions entamées à Minsk

Les seize ministres des affaires étrangères de l'OTAN devalent se rencontrer jeudi 19 décembre à Bruxeiles, essentiellement pour parler de la situation dans l'ex-Union soviétique et pour préparer la première réunion. vendredi, du Conseil de coopération nord-atlantique, avec les anciens membres du pacte de

> **BRUXELLES** de notre correspondant

L'actualité commandant, la situation de l'ancienne URSS devait être au centre des conversations jeudi entre les ministres des affaires étrangères européens de l'OTAN et M. James Baker, tout juste revenu de sa visite dans l'empire défunt. «L'évolution entamée à Minsk est rassurante, affirmait un haut fonctionnaire au siège de l'organisation, à Bruxelles. Il semble qu'on va vers une sorte de Commonwealth. La phipart des Républiques pourraient s'y join-

sortir de ce magma, et les Seize ne sont pas tous d'accord sur la façon de procéder. Reprenant une idée américaine, l'ambassadeur de l'un des pays membres avait proposé que l'Alliance soit utilisée en tant que telle pour la logistique de l'aide humanitaire à l'ancienne URSS. «Jusqu'à présent, il n'y a pas de position commune sur cette question», déclarait-on mercredi.

D'autre part, les ambassadeurs à Bruxelles ont travaillé ferme pour mettre au point, avec leurs collègues d'Europe centrale et orientale, une déclaration qui sera soumise à l'ap-probation des ministres des seize pays membres de l'Alliance ainsi que de ceux de la Bulgarie, de la Tché-coslovaquie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'ancienne URSS. Mercredi on ne savait pas encore qui prendrait place, vendredi, sur «le seul siège» prévu

On indiquait aussi que le temps Pierre e serait compté à chacun des orateurs : rasse».

dre,» En attendant, il faut les aider à « deux cent dix minutes» à partager sortir de ce magma, et les Seize ne entre les Seize et les Neuf. Mais, soulignait-on, cette réunion devrait permettre aux anciens membres du pacte de Varsovie qui se tournent vers l'OTAN de «s'exprimer en presence de pays qui sont à la source de leurs inquiétudes. Ils pourront dire quels sont les changements qui les alarment. Il vaut beaucoup mieux que tout le monde assiste à ce dialogue».

Après s'être opposée au concept de «Communanté euro-atlantique» pro-posé par les Américains au sommet de Rome, la France s'interroge sur le projet de «conversion» de l'Alliance, cher à Washington, qui y voit un moyen de justifier la présence de ses troupes en Europe. Selon une source diplomatique française, il n'y a pas heu de s'opposer aux insovations, mais à deux conditions, « ne pas élar-gir les compétences de l'Otan; ne pas toucher à l'intégrité du processus CSCE».

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE Lire aussi page 37 la chronique de Pierre Georges : «La Pravda, journal Procès d'un opposant en Géorgie

### Une farce judiciaire

MOSCOU

Le verdict du procès de M. Guergui Tchantouria, une des figures de l'opposition au président géorgien Gamsakhourdia, vient, pour la troisième fois, d'être reporté sans plus d'explica-tion. Il est accusé d'avoir, lors des affrontements du 11 septembre entre partisans du président et partis d'opposition, « trouble l'ordre public». Le jeune président du parti national de Géorgie pour-rait, selon la réquisition du procureur général, être condamné à trois ans de « camp à régime sévère ». C'est un procès qui tient plus de la farce que de l'exercice de la justice. L'audience n'a jamais eu lieu au même endroit. Les témoins de la défense ont, en bloc, été récusés. Craignant «l'attanue d'un commando s. on a. in extremis, transféré l'accusé vers une prison du KGB. La lecture du

verdict est sans cassa repoussée. Tout cela ne semble guère émouvoir le président géorgien qui, dans la soirée du mardi

la télévision de Saint-Pétersbourg que la Géorgie n'a pas de prisonniers politiques, estimant «qu'en la matière » il est « mieux placé que quiconque pour en juger». Il est vrai que le premier président élu au suffrage universel en URSS de a recueille plus de 86 % des suffrages, en mai, un mois avant que M. Boris Etsine ne soit élu président de Russie) possède à son actif trois années passées dans les geôles communistes, dont quelques semaines en compagnie de... M. Tchantouria, avec qui il avait été arrêté en avril

Ce dernier, comme tant d'autres, ne sont que e des droits communs, des bandits » pour M. Gamsakhourdia. A moins qu'ils ne soient ces r*ennemis de* l'intérieur» auxquals le président géorgien a fait allusion dans son discours d'ouverture de la conférence du groupe d'Helsinki qu'il continue de diriger.

**MARIE JEGO** 

YOUGOSLAVIE: la guerre en Croatie

# Nouvelle mission de lord Carrington

Lord Carrington, président de la conférence sur la Yougoslavie, a entamé, mercredi 18 décembre, une nouvelle mission de paix, au cours de laquelle il a dejà rencontré le président croate, Franjo Tudiman, le président slovène, Milan Kucan, à Graz en Autriche, ainsi que le président serbe, Slobodan Milosevic, à Belgrade. A l'issue de ses entretiens avec les deux premiers, lord Carrington a déclaré qu'il ne voyait pas d'obstacle à l'indépendance de la Slovénie, mais s'est montré plus vague en ce qui concerne la Croatie.

« Pour ma part, je ne vois aucun problème à la reconnaissance de la Slovénie », a déclaré Lord Carrington, constatant que « la Slovenie n'a pas le problème des minorités qui se pose dans les autres Républiques.»
A propos de ses discussions avec

décisions de Bruxelles ainsi que «l'absence de cessez-le-feu et l'impossibilité pour les Nations unies de recommander l'envoi d'une force de maintien de la paix». Le président croate a, de son côté, déclaré : « Je peux être satisfait de ces entretiens car la conférence sur la Yougoslavie car la conjerence sur la rougosiavie reconnait le droit des peuples à l'auto-détermination. Le problème est seule-ment le moyen d'appliquer ces conclu-sions». (La CEE a décidé mardi de reconnaître, le 15 janvier, toute République qui veut son indépen-dance, à condition qu'elle satisfasse ses exigences en matière de respect des droits de l'homme, de la démocratie et des minorités ethniques). L'ancien secrétaire au Foreign Office s'est ensuite rendu à Belgrade afin d'y rencontrer le président Milo-sevic. Celui-ci a déclaré à lord Carrington que la CEE avait outrepassé le mandat qui lui a été confié pour négocier un règlement pacifique de la crise yougoslave. «Le président serbe estime par conséquent que la confé-rence sur la Yougoslavie n'a une

chance de se poursuivre et de se conclure avec succès que sous l'égide de l'ONU et dans le respect des prin-cipes de la charte de l'ONU», selon l'agence Tanjug de Belgrade. De son côté, le ministre serbe des affaires temporere M. Viodisley, l'averagies étrangères, M. Vladislav Javonovic, s'est rendu au Caire afin d'y rencontrer le prochain socrétaire général de PONU, M. Boutros Boutros-Ghali, qui prendra ses fonctions le 1º jan-

Par ailleurs, la «présidence» you-goslave, réduite au bloc serbe, a vive-ment dénoncé l'offre de reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie émise par la CEE, en exprimant l'in-tention d'en référer aux Nations unies, «Cette décision est une viola-tion grossière de la charte de l'ONU et d'autres dispositions du droit international», dit un communiqué de la «présidence», ajoutant que « la prési-dence yougoslave a décidé de récla-mer un débat d'urgence au Conseil de sécurité sur la situation qui en Sur le terrain, les combats se sont

poursuivis mercredi, notamment dans l'est de la République, dans la

port de Zadar, sur la côte adriatique, où les forces fédérales ont bombardé plusieurs villages, selon Radio-Zagreb. Cependant, le navire-hôpital français Rance a terminé sa mission stance à la population assiégée de Dubrovnik - commencée il y a un mois – et devait regagner Toulon lundi. – (AFP, Reuter.)

□ La conférence sur la Yougoslavie se tiendra à Bruxelles. — La conférence sur la Yougoslavie se tiendra désormais à Bruzelles à la demande du Portugal, qui assumera la prési-dence de la CEE à partir du le janvier, a annoncé, mercredi 18 décem-bre, le ministère belge des affaires étrangères. Celui-ci a précisé que les séances plénières et les groupes de travail de la conférence, qui se tenaient jusqu'à présent à La Haye, se tiendraient à Bruxelles sous « la responsabilité politique et organisa-tionnelle» du Portugal Aucune date nions. - (AFP.)

**LUIGI NATOLI** 

## CORIOLANO

(Histoire des Beati Paoli 1.3)

Après Manzoni, De Roberto, Elsa Morante et Umberto Eco, voici, enfin traduit, le cinquième monument bistoriaue de la littérature italienne contemporaine. J.N. Schifano, Le Monde.

Une formidable machine consolatrice où chacun retrouve ses rêves de révolte et de justice. M. Semo, Libération.

La suite du BÂTARD DE PALERME et de LA MORT A MESSINE

636 pages - 150 F.





# **AMÉRIQUES**

### ÉTATS-UNIS: coup de balai au syndicat des transporteurs

# Les «teamsters» se sont donné une direction «respectable»

Sous la pression de la justice, le syndicat des transporteurs américains, les «teamsters», a éliminé une centaine de ses permanents corrompus. Rompant avec le passé, qui vit défiler des présidents douteux, souvent liés à la maffa, les « teamsters » viennent de se donner, en la personne de Ronald Carey, un dirigeant « respectable », décidé à assainir le syndicat.

#### WASHINGTON

de notre correspondant

Ils avaient une réputation aussi sombre que la fumée d'échappe-ment d'un gros Mack, un passé plus digne du film noir que de l'histoire du mouvement ouvrier et des chefs plus souvent en prison qu'à la tête d'un piquet de grève. Les «teamsters», le syndicat des transporteurs - deuxième plus importante organisation syndicale américaine, avec un million et demi de membres – a trop souvent figuré à la rubrique judiciaire des journaux pour ne pas avoir une épouvantable image de marque : « Le plus corrompu de tous les syndicats américains», selon le New

Les faits sont connus. Dirigeants affiliés à certaines familles de la mafia (notamment le clan des Provenzano), s'attribuant des salaires de PDG (un minimum de 200 000 dollars annucis), portant lunettes noires, costumes croisés et mocas-sins blancs, roulant « limo » de

Bataille juridique

autour du sort

des réfugiés haïtiens

A Haîti, des «tontons macoutes», anciens nervis des dictateurs Duva-

lier, ont appelé la population à s'en

prendre violemment aux personnes

Dujour et Evans Fortune) et le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, frère

du dirigeant du principal mouve-ment paysan d'Haîti, ont été acrêtés.

Les parlementaires restent, quant à eux, divisés sur le nom d'un nou-

veau premier ministre, qui pourrait permettre de trouver une issue à la

MEXIQUE: pour la première fois depuis 1917

L'existence légale

des Eglises

va être reconnue

La Chambre des députés du Mexi-que a approuvé à une large majorité, mercredi 18 novembre, une modifi-cation de la Constitution de 1917, qui

permettra la reconnaissance des Eglises par l'Etat et l'établissement de

que et le Vatican. Seuls les douze représentants du Parti populaire socia-

Les Eglises pourront alors posséder

et administrer des biens, les prêtres pourront voter (mais ne seront pas éligibles), et ils devront s'abstenir de

prendre publiquement des positions politiques. L'enseignement public res-tera laïc, mais les écoles privées pour-

ront dispenser officiellement un ensei-

gnement religieux. Les lieux de culte demeureront propriété de la nation, dit le texte, qui réaffirme la «séparation entre l'Etat et les Eglises». Environ 90 % des 82 millions de Mexi-

cains se déclarent catholiques. Par

ailleurs, les sénateurs ont entériné. le

14 décembre, une autre réforme d'im-

portance, modifiant les formes de la

propriété de la terre (le Monde du 17 décembre), restées inchangées

depuis la révolution de 1910. - (AFP, UPL)

crise. - (AFP, Reuter, UPI.)

namo (Cuba).

luxe, avec chauffeurs et gardes du corps. Bref, un comportement et des activités de «parrains»: extorsion de fonds, racket, corruption, détournement des liquidités des caisses de retraite, activités com-munes avec le «milien», intimidation voire meurtre, etc. Trois des cinq derniers présidents du syndicat - «Jimmy» Hoffa, David Beck et Roy Williams - ont été empri-sonnés. Le premier a disparu sans laisser de traces, très probablement assassiné. Un quatrième, Jacké Pressner, est mort avant d'avoir été jugé pour détournement de fonds...

Cette image appartient au passé. Les «teamsters» viennent de faire peau neuve. La semaine dernière, ils ont chassé la vieille direction et désigné à leur tête une nouvelle équipe. Elle est dirigée par un « Monsieur Propre », Ronald Carey. C'est un vrai syndicaliste, nme en chemise écossaise gros carreaux, qui conduit lui même sa vieille «station wagon», a, effectivement, été chauffeur, et pas n'importe où : chez United Parcel Service. Avec ses camions sans porte, UPS est une institution aussi familière du paysage de l'Amérique profonde que la voiture du laitier en Grande-Bretagne; une garantie de sérieux et de respecta-bilité, en somme.

### Des appels téléphoniques

Agé de cinquante-cinq ans, ancien «marine», Carey, père de cinq enfants, fils de syndicaliste, a durant vingt-trois ans dirigeant de la section « teamsters » du York. Longtemps, il a mené cam-pagne contre la corruption, bravant la machine du syndicat national; son nom a été rayé des listes de candidature, son micro coupé lors des conventions, son sommeil dérangé par des appels téléphoni-ques menaçants. Sa désignation est une « première» et pas seulement du fait d'un « curriculum » qui tranche sur le passé des autres «boss» du syndicat. Ronald Carey est le premier chef des «teamsters» à avoir été élu lors d'un scrutin à bulletin secret et non pas, comme ses prédécesseurs, lors d'une convention de délégués où la bureaucratie du syndicat - la rière le rideau de fumée des

Son élection est le dénouement d'une histoire édifiante qui remonte à 1988. A l'époque, le ministère de la justice intente une action contre le syndicat pour extorsion de fonds et association avec la mafia. Le syndicat s'offic les services du plus gros cabinet de relations publiques américain, Hill and Knowlton, des placards de publicité par pleine page dans les grands quotidiens pour clamer son innocence, « convainc » plus de deux cents élus du Congrès de moigner en sa faveur, mobilise quelques «consciences» du monde artistique à Hollywood, etc. En vain: le ministère tint bon et, la veille du procès, le syndicat solli-cita un règlement à l'amiable. Le ministère obtient alors le départ de plus de cent responsables de la machine nationale et, surtout, impose un changement des statuts : la nouvelle direction devra être

tion est « un tremblement de terre dans l'histoire du mouvement syndical américain», nous explique Stephen Franklin, le spécialiste des questions syndicales au Chicago Tribune. D'abord parce que les «teamsters» forment le deuxième syndicat du pays (dernière celui des métiers de l'éducation) et regroupent des professions aussi diverses que les chauffeurs de poids lourds, les pompiers, certains officiers de police, des catégories de personnel des transports aériens, etc. Ensuite parce qu'ils sont sans doute le syndicat le plus riche et que cet assainissement de sa direction aura des

répercussions politiques.

Mais il y a plus, poursuit Ste-phen Franklin: « Ce changement de façade à la direction des « teamsters » devrait donner un coup de pouce à un mouvement syndical américain en perdition et pour lequel les années 80 furent des années noires. Il n'y a plus aujour-d'hui que 15 % des salariés américains à être syndiques et certains prévoient qu'on descendra à 5 %.» Comme en Europe de l'Ouest, le syndicalisme américain a été victime des reconversions industrielles, d'un changement des mentalités, de l'immigration et de ses propres pratiques (protectionnisme et corporatisme à outrance). Selon ce spécialiste, « l'arrivée d'une nou-velle équipe chez les « teamsters » est le début d'un mouvement de rajeunissement à la tête des hièrarchies syndicales du pays ».

**ALAIN FRACHON** 

### TRINITÉ-ET-TOBAGO: vainqueur des élections législatives

### M. Patrick Manning, un social-démocrate a été nommé premier ministre

Le chef du Mouvement national du peuple (social-démocrate), M. Patrick Manning, a été nommé, mardi 17 décembre, premier ministre de Trinitéet-Tobago, la république caraibe située à proximité des côtes vénézuéliennes. Son parti a remporté une large victoire (45 % des suffrages exprimés et 21 des 36 sièges du Parlement aux élections de la veille, aux dépens du centriste Arthur Ray

#### SAINT-DOMINGUE

de notre correspondant

Créé par l'historien Eric Williams et un groupe de jeunes nationalistes noirs, le Mouvement national du peuple (MNP) a gouverné pendant trente ans les deux îles jumelles de Trinité et Tobago, ancienne colonie britannique. Affecté par la mort de son fondateur et par la corruption, le MNP avait perdu les élections en 1986, au profit d'une coalition multiraciale, l'Alliance nationale pour la reconstruction (ANR) dirigée par

M. Arthur Ray Robinson. Plus que les différences idéologiques, les rivalités raciales pès sur la vie politique de cette république, dont un peu plus de 40 % des 1,3 million d'habitants sont d'origine africaine et un peu moins de 40 % viennent du sous-continent indien. L'un des grands défis

de l'ANR était de transconder ces divisions raciales. Mais en 1989, l'une de ses principales composantes, regroupant les électeurs indiens, passait dans l'opposition et formait un nouveau parti, le Congrès national uni (CNU), sons la direction de M. Basdeo Panday.

Affaibli par l'éclatement de sa coalition, M. Robinson a cependant mis en œuvre une polit d'austérité pour faire face à la baisse des revenus pétroliers, qui assurent les trois quarts des ressources en devises du pays. Lorsque, le 27 juillet 1990, les musulmans radicaux du Jamaat al muslimeen ont pris en otage le premier ministre et plusieurs de ses collaborateurs, la popularité de M. Robinson était au plus bas. Avant que les auteurs de la tentative de coup d'Etat ne sussent maîtrisés, une cinquantaine de personnes avaient été tuées et le centre commercial de la capitale avait été saccagé par les pilleurs.

Agé de quarante-cinq ans, géologue de formation, M. Patrick Man-. ning, chargé de former un nouveau gouvernement, est un homme poli-tique habile. Dès la proclamation de sa victoire, cet ancien ministre de l'énergie s'est adressé aux partenaires de Trinité-et-Tobago au sein de la Communauté des pays caraibes (Caricom) qu'il a rassurés quant à ses intentions de poursuivre l'intégration régionale.

JEAN-MICHEL CAROIT

# Conspirer Ouelques heures après qu'une

cour d'appel d'Atlanta (Géorgie) eut autorisé, mardi 17 décembre, la reprise du rapatriement forcé de « Certains de nos membres quelque 7 500 réfugiés haîtiens récuappartiennent au Parti commupérés en mer depuis le renversement niste, d'autres pas. Nous faisons un juge fédéral de la même ville a bloqué l'exécution de cette décision, mation, puisque chacun d'entre nous a accès à des données qui sont considérées ici comme des usqu'à une nouvelle audition, vensecrets d'Etat et qui sont 'généraledredi. Les Etats-Unis avaient déjà renvoyé à Port-au-Prince 611 Haïment publiées sous une forme faltiens interceptés en mer, avant sifiée. » qu'une première décision de justice Le bulletin numéro 4, qui cirn'interdise ces rapatriements, ame-nant ce pays à accueillir 6 200 réfu-giés à la base américaine de Guanta-

cule actuellement dans les cellules, dénonce « l'incompétence du gouvernement face aux difficultés actuelles» et son « recours au men-songe et à la désinformation». « Il songe et à la desinformation. L'il faut en finir avec le mythe de Fidel Castro et rappeler certaines vérités historiques qui ont été censurées. Pour illustrer leurs propos, nos interlocuteurs ont retrouvé plusoupçonnées de sympathie avec le président exilé. Trois syndicalistes (MM. Duckens Rafael, Abel Point sieurs discours prononcés par le Comandante peu après son arrivée au pouvoir en janvier 1959, dans lesquels il s'engage passionnément à défendre la «liberté de presse» et les «principes démocratiques».

«La stratégie de Fidel, affirme l'économiste, consiste à faire croire que la crise actuelle est due à deux facteurs externes: l'embargo com-mercial des Etats-Unis et l'écroulement du bloc socialiste. Il se garde de rappeler que nous étions au premier rang en Amérique latine pour le produit par habitant avant 1959 – il est vrai qu'il y avait alors beaucoup d'inégalités et de misère - et que nous sommes aujourd'hui au douzième ou treizième rang. L'embargo n'a jamais vraiment fonctionné puisqu'on trouve des produits amèricains dans les maga-sins en dollars réservés aux tou-ristes et à quelques milliers de Cubains privilègies. Le désastre est en fait le résultat de la mauvaise en fait le résultat de la mauvaise estion des dislocates qui contien fait le resultat de la mauvaise gestion des dirigeants, qui conti-nuent de vouloir adapter les réali-tés économiques aux décisions poli-tiques. Ca marchait tant que les Soviétiques nous subventionnalent. Comme l'a écrit la Pravda, si la médecine cubaine existe, c'est iste (extrême gauche) et dix autres députés ont voté contre le texte, que le Sénat, contrôlé par le parti au pouvoir, doit prochainement entériner. grâce à la générosité du peuple soviétique.»

#### «Seules les usines d'armes fonctionnent»

Nos interlocuteurs qualifient de « délire » les conseils que le chef de l'Etat ( « comme Mao Tsétoung ce fut un grand homme mais il n'a pas su se retirer à temps ») a longuement donnés dans un discours devant le congrès des agriculteurs, fin novembre. Comment ose-t-il dire au peuple de manger des petits pois pour remplacer la viande et de cultiver des légumes dans les terrains vagues? Les Cubains attendent des vraies solutions à leurs pro-

L'économiste est plus particulièrement préoccupé par les ruptures

d'approvisionnement de pétrole et de certaines matières premières qui ont déjà provoqué la ferme-ture de « plusieurs dizaines de grandes usines» et ralenti la production dans la plupart des entre-prises du pays. Il cite le cas de Plasticos Habana, une des usines les plus importantes de Cuba (800 ouvriers), qui « tourne à moins de 20 % faute de plastique ». « Seules les usines d'armes continuent de fonctionner à peu près normale-ment, dit-il, mais si Moscou nous livre seulement deux ou trois mil-tions de tonnes de pétrole en 1992, contre huit cette année et treize

millions autrefois, même ce secteur sera touché.» Le manque de carburant et de pièces de rechange pour les machines aura des effets sur la récolte de canne à sucre, qui est déjà en retard et pourrait être très nettement inférieure à celle de 1990-1991 (7,6 millions de tonnes et environ 80 % des devises). Le tabac connaît des difficultés encore plus graves du fait de la baisse de qualité du produit et de la perte de plusieurs marchés à l'étranger.

#### Une centrale nucléaire inactive?

Quant au nickel, très apprécié pour son excellente qualité, il a un coût de production beaucoup trop duit à peine plus que dans les années 50 (40 000 tonnes contre 35 000). La participation d'un investisseur canadien dans la troisième usine va peut-être améliorer la productivité mais ne nous rap-portera pas grand-chose car nous négocions dans une position de faiblesse. »

Plus grave encore : la très controversée centrale nucléaire construite par les Soviétiques (90 % des travaux sont terminés et les premiers essais sont prévus pour le début 1992) n'entrera peut-être jamais en service, malgré les sommes colossales investies. «Au mieux, on aura deux réac-teurs de 407 mégawatts au lieu de quatre réacteurs de 440 mégawatts, soutient l'économiste. Mais l'Union soviétique ne pourra sans doute pas nous fournir les 14 tonnes d'uranium enrichi nécessaire par an, pour chaque réacteur et les 40 tonnes de charge initiale par réacteur.»

Les militants du groupe AMOR espéraient que le 4 congrès du Parti communiste, en octobre, permettrait d'amorcer le virage nécessaire pour s'adapter aux nouvelles réalités politiques et économiques. « Nous avons compris au moment

de la désignation des délégués qu'il ne fallait rien en attendre, affirme le fonctionnaire du ministère de l'intérieur. Sur 1766 délégués, un millier ont été sélectionnés par le gouvernement et les autres ont été choisis parce qu'ils avaient fait preuve de docilité. Dorénavant, nous devons travailler à un autre niveau, notamment en collaborant avec les organisations des droits de l'homme, le nouveau syndicat indépendant créé fin septembre et les surgissent malgré la répression.

Les dirigeants des deux principales organisations de défense des droits de l'homme, MM. Elizardo Sanchez et Gustavo Arcos, ont déjà fait savoir qu'ils étaient ouverts à un dialogue avec « les civils et les militaires qui dirigent le pays, car ils auront un rôle fon-damental à jouer pour faciliter le changement et le départ de Fidel

BERTRAND DE LA GRANGE

#### EN BREF

□ ALLEMAGNE : ouverture d'un second procès d'anciens gardes du mur de Berlin. - Le second procès d'anciens gardes est-allemands, accusés d'avoir tiré sur des personnes tentant de franchir le mur de Berlin s'est ouvert, mercredi 18 décembre, dans la capitale allemande. Deux anciens gardes, MM. Udo Walther et Uwe Hapke, devront répondre du meurtre de te décembre 1984,

🗆 CANADA : décès de John Smaliwood, architecte de l'adhésion de Terre-Neuve à la Fédération canadienne. - L'ancien premier ministre de Terre-Neuve John Smallwood, qui avait amené l'île à adhérer à la Fédération canadienne en 1949, est décédé, mercredi 18 décembre, à quelques jours de son quatre-vingt-onzième anniver-saire, a annoncé sa famille à Saint-

Jean de Terre-Neuve. «Joe» Smailwood avait dirigé le gouvernement libéral de Terre-Neuve pendant vingt-trois ans, jusqu'en 1972. Il avait reussi, non sans mal, a convaincre la population de Terre-Neuve, colonie britannique jusqu'en 1949, qu'il valait mieux que l'île devienne la dixième province de la Fédération canadienne plutôt qu'une dépendance des Etats-Unis.

D Rectificatif. - A la suite de notre article sur les coupons ukrainiens (le Monde du 16 décembre), le directeur de l'imprimerie des timbres-poste à Périgneux, M. G. Singlat, nous communique deux mises au point : d'une part, écrit il. l'imprimerie n'a pas fait appel à des a volontaires »; d'antre part, les nouveaux horaires mis en piace à la suite d'un mouvement social n'entraîneront saucun retard dans la livraison du produit au client ».

v. vo

OÙ, CHEZ POMMERY, DESCENDRE À LA CAVE CHERCHER UNE BOUTEILLE PEUT PRENDRE DES ALLURES D'EXPÉDITION.

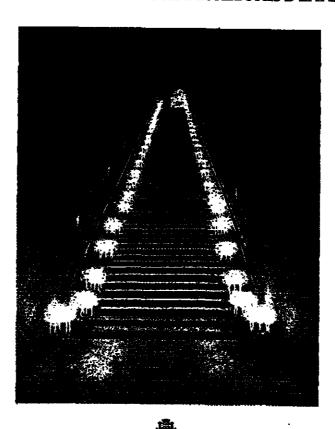

CHAMPACNE POMMERY

CRÉER POMMERY C'EST TOUT UN ART.

L'ABBS D'ALCOOL EST BANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION



### La tension reste vive dans la capitale

Selon les autorités djibou-Ciennes, les *« violents incidents »* SURVenus, mercredi 18 décembre, dans le quartier afar de Arhiba, auraient fait huit morts et vingt-six biessés. Un chiffre démenti par certaines organisations humanitaires françaises, qui avancent un bilan d'e environ quarante morts » et de « plus de cinquante biessés ». Malgré le calme qui prévalait, jeudi matin, dans les rues de la capitale, la tension reste vive, chacun redoutant de nouveaux affrontements dans les jours à venir.

Selon l'hebdomadaire progouver-nemental la Nation, publié jeudi 19 décembre, les « violents inci-dents survenus à Arhiba-2» (nom du quartier afar où les fusillades ont éclaté) auraient fait, au total, huit morts - « cinq individus armės, deux gendarmes et un policier » – et vingt-six « blessés légers ». Ce chiffre est contesté par de multiples sources, djiboutiennes

Plusieurs témoins affirment avoir compté « trente cadavres ». gisant devant la grande mosquée d'Arhiba. D'autres évoquent des ilans plus élevés, allant jusqu'à « environ quarante morts ».

#### « Exactions »

D'après le témoignage d'un médecin, toutes les personnes qui ont été conduites à l'hopital Pelle-tier, un des principaux établisse-ments hospitaliers de la capitale, sont des civils. Hormis le cas d'un vieil homme «assommé à coups de crosse », la plupart des victimes ont été « blessées par balles » et ceraines se trouveraient dans un état

Quoi qu'il en soit des chiffres, la responsabilité des forces de l'ordre. en particulier des membres de la Force nationale de sécurité, semble désormais avérée. A en croire la Nation, c'est à la suite d'une banale « opération de contrôle d'identité » que les troubles ont

□ OUGANDA : des femmes réclament la castration pour les violeurs. - Scion le journal gouvernemental New Vision du mercredi 18 décembre, plusieurs centaines de femmes avaient manifesté la veille à Kampala pour réclamer des peines plus sévères contre les violeurs, y compris la castration. La manifestation était dirigée par le ministre ougandais de la femme, de la jeunesse et de la culture - (AP.)

démentent à Djibouti, d'aucuns estimant que le « massacre », perpétré contre les habitants du quartier d'Arhiba, constitue une action de « représailles », sciemment organisée par les milieux proches de la

Ces « représailles » auraient été « décidées » à la suite des revers militaires récemment infligés par les maguisards afars du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie (FRUD) aux soldats de l'armée gouvernementale, mobilisés dans la région de Tadjourah, au nord de Djibouti-Ville. En début de semaine, le FRUD aurait, en effet, réussi à «prendre en étau» une colonne gouvernementale qui avait tenté une percée hors de Tad-jourah. Les nombreuses rumeurs, concernant les « débordements » de l'armée contre les populations civiles du nord, semblent, en ouinze nomades auraient ainsi été « massacrés » par les militaires, en région de Tadjourah. Un commu-niqué, publié jeudi, à Djibouti, par treize parlementaires, dénonce, sans donner de bilan, les « exac-tions perpétrées dans les campements nomades » de Ripta, As-Hougouba, Kalaf et Ambabo.

Loin d'ouvrir le dialogue - sans lequel « rien ne peut être fait » pour apaiser la crise, selon les termes du Paris par le ministère français des affaires étrangères, qui a fait savoir sa « vive désapprobation », le régime du président Gouled Aptidon semble avoir choisi la manière forte pour « mater » son opposition. «Nous sommes assis sur un baril de poudre», lâchait, mercredi, un observateur français en poste dans la capitale djiboutienne. A en croire ce témoin, les « ambiguités » de Paris risquent de peser lourd à l'avenir : « Les Afars sont remontés contre les Français, parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne veut pas les aider. Et les Issas, complètement désinformés, sont convaincus qu'on soutient la rebellion afare – ce qui est totalement faux, v

□ ZAÏRE: des diplomates indésirables en Suisse. - Le gouvernement helvétique a demandé à la mission du Zaïre auprès de l'ONU à Genève et à l'ambassade zaïroise à Berne de réduire leurs effectifs. en raison du fort endettement de ces deux représentations, a indiqué le département fédéral des affaires étrangères, mercredi 18 décembre.

# Algérie : la Kabylie en campagne contre le FLN

A l'approche des élections législatives du 26 décembre, les montagnards berbères, qui ont un compte à régler avec le pouvoir, aspirent au changement

TIZI-OUZOU

2. . . .

de notre envoyé spécial

«Ça fait drôle», s'étonne M. Saïd Sadi, secrétaire général du Rassem-blement pour la culture et la démocratie (RCD), qui fait campagne au cœur du haut pays kabyle en vue des élections du 26 décembre. Drôle de découvrir, barbouillés sur des murs ou calligraphiés sur des banderoles -en berbère et en français, - une mulsent à gros traits le visage d'une autre Algérie, délivrée des démons du parti nique: «le droit d'avoir des droits, non à tous les intégrismes...».

De Beni-Yenni à Ouacif, les montagnards kabyles, enroulés dans leur burnous blanc, écoutent avec une curiosité mêlée de sympathie les pro-pos virulents de M. Sadi. Ces fortes têtes ont un lourd contentieux à régler avec le pouvoir en place, qui, assurent-ils, les «a brimés plus que

Inutile, aux yeux du candidat du RCD, de prendre pour cible le Front islamique du salut (FIS), «car c'est l'usine à misères du FLN qui l'a fabriqué. Il faut donc combattre le mal à sa source». Au demeurant, les prêches des intégristes ont peu d'écho dans cette population «mècrate»; la démonstration de force que les «barbus» ont tentée il y a un mois. «barbus» ont tentée il y a un mois, en rassemblant au stade de Tizi-Ouzou quelque 20 000 fidèles ame en autobus des quatre coins de l'Al-gérie, n'a abusé personne.

La Kabylie serait-elle économique-ment moins à plaindre, car, terre tra-ditionnelle d'émigration, elle en per-coit les dividendes? Sauf à signer teur réussite par de honteuses constructions, les expatriés n'ont pas été encouragés, vu le bureaucratisme ambiant, à investir utilement chez eux. Jusqu'alors, ceux qui sont restés au pays avaient appris à attendre un peu tout du pouvoir. « Aujourd'hui,

☐ MAROC : les droits de l'homme évoqués par une délégation euro-péenne. - M. Claude Cheysson, président d'une délégation du Parlement européen en visite au 18 décembre, au cours d'une conférence de presse à Rabat, que « beaucoup d'améliorations ont été faites », au Maroc, sur le plan des droits de l'homme. « Je voudrais pouvoir en dire autant des pays arabes et musulmans au sud et à l'est de la Méditerranée», a ajouté M. Cheysson, en précisant qu'il ne pensait pas que la situation soit « définitivement réglée » au Maroc.

Il v a comme un retour à la terre : les gens ont repris le chemin des champs. Ils cueillent les olives pour fabriquer l'huile, dont le prix a qua-druplé en six mois, ramassent même druplé en six mois, ramassent même les glands pour nountr leurs bêtes. Rongés par l'oisiveté et l'emmi, les jeunes «voteraient» plus volontiers « avec leurs pieds » s'ils en avaient le choix, tant l'horizon leur parât bouché. «L'envie de partir à l'étranger n'a jamais été aussi forte», constate un habitant de Tizi-Ouzou. La france hèm sir mais pourques pas France, bien sûr, mais pourquoi pas le Canada on l'Australie?

> « Un environnement hostile »

Ce soir, en plein air sur la placette du hameau de Aît-Harif, qui vit encore à l'heure des groupes électro-gènes et au rythme des coupures d'ean, M. Saïd Hamdani, candidat du Front des forces socialistes (FFS), dit aux jeunes venus en foule l'écou-ter sa détermination de « changer tout et tout de suites et pour ce tout et tout de suite» et, pour ce faire, les invite à se rendre « massivenante, les invite à se renoire à massive-ment » aux urnes. « Notre rupture-avec le pouvoir est radicale, nous vou-lons le renouvellement complet de la classe politique », insiste ce médecin de trente-huit ans qui défend les cou-leurs de M. Alt Ahmed, un des chefs historiques du FLN, passé dès 1963 dans l'opposition dans l'opposition.

« Nous allons à ces élections contraints et forcés, souligne M. Hamdani. Elles ne seront ni pro-pres ni loyales, comme le prétend le gouvernement. Nous évoluons dans un environnement hostile.» Et de dénoncer entre autres la réglementation «coercitive» de la campagne, le bulle-

c'est la fin de l'Etat-providence, note un observateur local, pour beaucoup, le réveil est brutal.» tin de vote rédigé en arabe, sans compter les distributions fort oppor-tunes de lentilles ou de parosinss tunes de lentilles ou de parpaings pour railier les hésitants. « Notre seul poin faint les destants a more seu adversaire, conclut-il, c'est la magouille», imaginée par des respon-sables du FLN aux abois, prêts à faire feu de tout bois.

Il en faudrait peu pour détourner des isoloirs nombre de Kabyles tant ils paraissent blasés, tant les discours ns parassent bases, tant les orscours qu'on leur tient leur semblent coupés des réalités de leur vie quotidienne. Ils n'en finissent pas de s'en prendre aux « hauts placés » de l'ancien régime, sans être convaincus qu'une fois installés au pouvoir les «démocrates» se comporteraient beaucoup mieux ou'eux.

Aux élections locales de juin 1990, ils avaient pour partie suivi la consigne d'abstention du FFS, puisque le taux de participation n'avait pas dépassé 25 %. Cette fois, les gens sont tentés de voter «démocrate» et ce d'autant plus volontiers, semble-t-il, que le FFS et le RCD ont pris racine dans cette région. «Ce sont des partis kabyles, les autres sont des partis arabes», confie un autochto qui ne s'embarrasse pas de subtilités politiques. Pour le reste, c'est affaire de personnes plus que de pro-

Les rivalités de personnes qui déchirent la famille démocrate désolent justement les Kabyles, même si le FFS et le RCD, qui en sont les étéments les plus représentatifs, s'ef-forcent de ne pas trop les étaler sur la place publique. «Je ne suis pas un produit du FLN, et je n'ai jamais quitté le terrain», lance M. Sadi. Ce psychiatre de quarante-quatre ans se réfère ainsi au long exil de M. Alt Ahmed, soixante-sept ans, auquel il reproche d'avoir un « discours

conne d'entretenir des relations troubles avec l'ancien parti unique.

Les responsables du FFS répli-Ahmed n'a pas varié depuis 1963. «Il n'a jamais été mêlé à la gestion désastreuse du pays», font-ils valoir. Pour M. Hamdani, le tout jeune RCD, créé en 1989, n'est rien d'autre qu' « un poisson-pilote du pouvoir ». se présente donc comme le candidat du seul vrai parti d'opposition.

chefs, se profilent déjà d'autres échéances. La campagne pour les législatives prend ici des allures de galop d'essai pour la présidentielle, «Sadi au pouvoir», scande la claque qui l'entoure. « Bienvenue au prochain président de la Répu d'Aît-Boumahdi. « Ils anticipent » commente, amusé, le secrétaire général du RCD. Pas question pour jouer les vedettes : il se veut modes-tement le «porte-parole du FFS». Et, faut-il ajouter, celui de M. Aît

La Kabylie va-t-elle devenir une terre démocrate, et partant, servir de modèle au pays tout entier? Nationaliste de la première heure, puis militant dès 1926 dans les rangs du mouvement indépendantiste l'Etoile nord-africaine, Salem Ould Ali, quatre-vingt-treize ans, en est convaincu. Au soir de sa vie, mission accomplie ce vieux lutteur sait ce qu'il lui reste à faire : « Maintenant, je peux aller rendre compte aux morts que le message est transmis...»

**JACQUES DE BARRIN** 

### AFRIQUE DU SUD

### Le chef zoulou Buthelezi refuse de participer à la conférence constitutionnelle

**JOHANNESBURG** 

de notre correspondant

A l'approche de l'ouverture, vendredi 20 décembre, de la première réunion officielle de la Convention pour une Afrique du Sud démocra-tique (CODESA), chacun semble vouloir faire monter les enchères politiques. C'est ainsi que M. Man-gosuthu Buthelezi, chef-ministre du Kwazulu et président du puissant mouvement Inkatha, à dominante zouloue, a annoncé, mercredi 18 décembre, dans la soirée, qu'il ne participerait pas aux travaux de la CODESA.

M. Buthelezi a justifié sa déci-sion par le refus du comité d'orgater la participation de deux autres délégations zouloues, celles du roi Goodwill Zweletini et du gouverne-ment du Kwazulu - un homeland

autonome mais non indépendant. Le retrait de M. Buthelezi ne signifie pas, cependant, que son mouvement ne sera pas représenté à la CODESA. Une ultime réunion des douze membres de la délégation de l'Inkatha devait décider, jeudi matin, de l'attitude à adopter.

En fin de semaine dernière,

M. Buthelezi avait menacé l'Afrique du Sud d'une tecrible guerre civile si les trois délégations zouloues n'étaient pas admises à siéger séparément à la CODESA. Le Congrès national africain (ANC) de M. Nelson Mandela, le Parti national (NP) de M. Frederik De Klerk et le président du Comité d'organisation, M. Zach De Beer, membre du Parti démocrate (DP), ont tous déploré la décision de M. Buthe-lezi, précisant toutefois que celle-ci ne remettait pas en cause la réu-nion de vendredi.

L'effervesceince qui règne en ce moment en Afrique du Sud ne semble pas devoir faire dérailler le processus. Ceux qui s'agitent le plus, aujourd'hui, à l'extrême ganche comme à l'extrême droite. sont aussi ceux qui s'inquiètent de ne pas avoir leur mot à dire, demain, sur l'avenir de leur pays et de leur communauté.

FRÉDÉRIC FRITSCHER

. . . . .

□ Explosion au stège de la plus importante confédération syndicale. - Une explosion de forte puissance a gravement endommagé, jeudi 19 décembre, à Prétoria, l'immeuble abritant le siège de la plus grande confédération syndicale d'Afrique du Sud, la COSATU (proche du Congrès national africain). La police a annoncé cu'une personne a été blessée. - (AFP.)

MALI

Le gouvernement et les mouvements touaregs adoptent le principe d'une trêve

Les autorités maliennes et les rebelles touaregs sont parvenus à un accord au cours de la Conférence spéciale sur le Nord qui a pris fin mercredi 18 décembre à Mopti (le Monde du 18 décembre). Le président malien, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, s annoncé l'arrêt des violences contre les populations civiles, la libéra-tion des détenus des deux camps et

le principe d'une trêve. Selon le dirigeant malien, un aide-mémoire a été adopté, qui prévoit la mise sur pied d'une commission d'enquête sur les actes de violence et sur la poursuite des consultations entre les deux parties. Une rencontre entre les autorités maliennes et les mouvements rebelles ayant été fixée au 16 janvier, en Algérie, celle qui était pré-vue pour le 27 décembre à Tombouctou ne devrait pas avoir lieu. L'aide-mémoire, signé par le secré-taire d'Etat malien à la sécurité intérieure, l'ambassadeur d'Algérie à Bamako et le porte-parole du Mouvement unifié de l'Azawad, feit avalisateurs fest de l'azawad, fait explicitement état de l'organi congrès constitutif d'un nouveau front unifié de la rébellion. -

Le conflit du Sahara occidental Le représentant de l'ONU pourrait interrompre sa mission

Le représentant spécial de l'ONU au Sabara occidental, M. Johannes Manz, a fait savoir à l'ONU qu'il souhaitait interrompre sa mission, le 31 décembre, avant d'être nommé au printemps pro-chain ambassadeur de son pays, la Suisse, au siège new-yorkais des Nations unies, a-t-on appris, mardi 17 décembre, de sources diplomatiques à New-York.

Nommé il y a un an, M. Manz avait pour tâche de diriger le pro-gramme de l'ONU, prévoyant un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, la population sahraouie étant appelée à choisir entre l'indépendance ou l'intégration au Maroc. L'opération s'est timidement enclenchée, le 6 septembre, date à laquelle le Maroc et les montres de l'indépendance et les montres de les montres de l'indépendance et les montres de l les maquisards du Front Polisario, qui se disputent depuis 1976 la souverzineté de cette ancienne colonie espagnole, ont accepté un cessez-le-feu. L'établissement des listes d'électeurs continue, cepen-dant, de se révéler très délicate, les diverses parties ne s'accordant pas sur les critères de recensement des futurs votants.

Le plan de l'ONU, entériné par le Conseil de sécurité, avait prévu que ce référendum se tienne fin janvier ou début février 1992. – (AFP.)

13

SOMALIE

Un accord de cessez-le-feu aurait été conclu à Mogadiscio

Selon le premier ministre, M. Omar Arteh Ghaleb, en visite privée en Arabie saoudite, un accord de cessez-le-feu aurait été conclu, mercredi 18 décembre, entre le président Ali Mahdi Mohammed et le général Mohammed Farah Haideed, chefs de file des factions rivales qui se disputent le pouvoir à Mogadiscio. M. Ghaleb affirme que le cessez-lefeu est respecté, en « dépit de quelques tirs sporadiques».

En attendant que ces informations se confirment, la situation, dans la capitale somalienne, reste dramatique. Selon les membres d'organisations humanitaires américaines, un « chaos complet » règne à Mogadiscio, où les hôpitaux sont toujours « submergés de morts et de

Le manque de médicaments et d'équipements est tel que les médecins en sont réduits à amouter des enfants sans pratiquer d'anesthésie. On estime à près de 4 000 le nombre de civils tués lors des combats fratricides qui ravagent la ville depuis près de cinq semaines. -

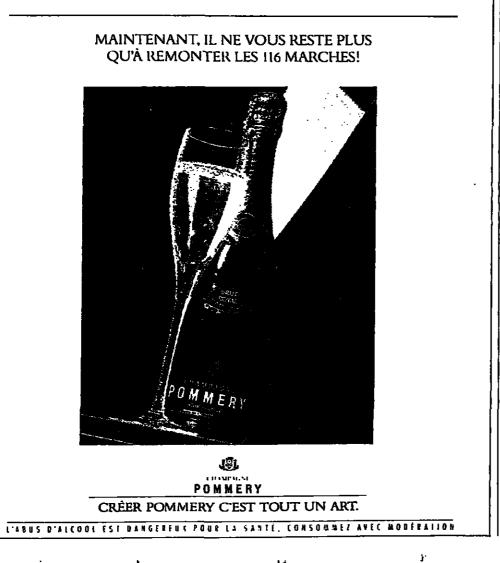



JEAN GACOUTURE

ENCYCLOPEDIE

ART

L'Abbé Pierre

Linsurgé

Dieu

### Les chiites veulent faire entendre leur voix

Le général Routskoï, vice-pré-sident de Russie, était attendu, jeudi 19 décembre, au Pakistan, venant de Téhéran. Il se rendra ensuite à Kaboul. Son objectif est d'obtenir la libération des soldats soviétiques prisonniers des moudiahidines et de favoriser une solution politique en Afghanistan. Les parties prenantes au conflit se placent de plus en plus dans la perspective d'un règlement négocié. Invité comme observateur au congrès du PS français, M. Abdulhaq Shafaq, porte-parole du Parti de l'unité islamique, représentant quelque millions de chiites afghans, souhaite que ses coreigionnaires soient mieux enten-

Barbu comme le sont volontiers les bons musulmans dans son pays, M. Shafaq n'a pas les traits mongoloïdes des montagnards hazaras de l'Hindou-Kouch, que l'on assimile souvent aux chiites afghans. Le jeune porte-parole du Hezb-e-Wahdat-e-Islami est, en ce sens, représentatif des approximations véhiculées sur ses eligionnaires : il est du nord de nistan, en effet, et non du centre; et il est tadjik, et non hazara. «On ne sait guère, en Occident que les neuf factions chiùes se sont uni-fiées dès 1989, ou encore qu'elles ont

leur siège en Afghanistan, et non, comme on le dit souvent, à Téhéran, où elles ont seulement une importante représentation», explique-t-il.

Etre mieux connu à l'Ouest n'est pas, cependant, la première préoccu-pation des chiîtes en lutte contre Kaboul. Se faire reconnaître pour ce qu'ils sont par les autres moudjahiqu'ils sont par les antres mondjahi-dines est un combat tout aussi rude: « Nous demandons à figurer dans les instances représentatives du futur Afghanistan islamique au prorata de notre poids démographique, soit envi-ron le quart de la population (1). Les sunnites ne nous proposent que 10 %. Heureusement, trois seulement des sept partis de Peshawar sont sur cette position rigide (2). »

#### «Aucun compromis avec Najibullah»

La création, début décembre au Pakistan, d'un Conseil du commandement de la guerre sainte – gouver-nement provisoire qui se veut plus cohérent que celui formé en 1989, mais qui n'inclut pas davantage les chittes – ne rassure pas M. Shafaq.

Proches de Téhéran, les militants du Hezb-e-Wahdat le sont évidem-ment, vu la contiguîté géographique de l'Iran chiite et l'isolement dans lequel les tient leur situation de musulmans minoritaires. De fait, leur même année 1978 où l'Afghanistan se soulevait contre «ses» commu-nistes – ne les a jamais négligés, accueillant deux millions de réfugiés, fournissant sans compter assistance

Fin novembre, un Hercules C-130 à l'écusson du Croissant-Rouge a largné des vivres et des médicaments dans la province centrale de Bamyan, dirigée depuis 1988 par les chiites. En raison d'inondations, qui ont détruit par endroit 80 % des récoites, la disette est partout et la famine menace. «Il ne faut pas voir là une ingérence. Nous avons lancé des appels au secours touts azimuts; Téhéran a aussitôt répondu. Mais

Kaboul a donné son seu vert à cette incursion d'un appareil étran-ger. Ne serait-ce pas une bonne manière faite « en retour » aux chiites, parfois présentés comme

moins hostiles que les sunnites fon-damentalistes à une concertation avec le régime de M. Najibuilah sur l'avenir de l'Afghanistan? « Pour nous, Najibullah est l'homme qui est à l'origine de tous les malheurs du nembe II avec quer lui muran compeuple. Il n'y a avec lui aucun com-promis possible. Notre position est claire: nous voulons un gouvernement islamique, indépendant et non aligné, reconnaissant la spécificité politique et religieuse de populations chittes qui vivent depuis de nombreux siècles en Afghanistan», répond M. Shafaq.

JEAN-PIERRE CLERC

(1) Scion les « afghanologues », les chittes sont environ 2,5 millions, soit 15 % de la population.

(2) Il s'agit des trois factions fonda-mentalistes «dures»: le Hezb et ses dis-sidents, et l'Ittehad.

CORÉE DU SUD

### «Il n'y a plus une seule arme nucléaire dans notre pays»

annonce le président Roh Tae-woo

n'y a plus une seule arme nucléaire dans notre pays », a annoncé, mer-credi 18 décembre, le président sud-coréen Roh Tae-woo. Cette annonce survient après que les deux Etats qui se partagent la péninsule ont conclu, le 13 décembre, un accord de réconciliation et de non-agression. Le 27 septembre, le président Bush avait annoncé que les Etats-Unis allaient rapatrier toutes leurs armes atomiques à courte portée déployées dans le monde. Bien que Washington ait toujours refusé toute précision, il était admis qu'une centaine de ces armes étaient entreposées au sud du 38º parallèle.

M. Roh a appeié la Corée du Nord à en tirer les conséquences et à accepter sans conditions l'inspection de ses installations nucléaires ainsi qu'à démanteler les installa-tions de retraitement nucléaire qu'elle est soupçonnée d'abriter à Yongbyon, au nord de Pyongyang. Le député américain Stephen Solarz, président de la sous-commission Asie-Pacifique de la Chambre des représentants, est arrivé le 17 décembre en Corée du Nord, porteur de la même

Par ailleurs, le président Roh a procédé jeudi à un remaniement ministériel. Le changement le plus notable est le départ du ministre de la défense, M. Lee Jong-hoo, qui avait récemment menacé de

□ TIMOR-ORIENTAL : des manifestants arrêtés risquent la peine de mort. - Huit des trentedeux personnes arrêtées par l'armée indonésienne après la sanglante répression de la manifestation du 12 novembre dernier à Timor seront poursuivies pour sub-version, et risquent donc la peine de mort, a indiqué, mercredi 18 décembre, la presse de Diakarta. - (Reuter, UPI.)

bombarder les installations nucléaires du Nord. Il est remplacé par le général à la retraite Choi Sae-chang, ancien chef d'état-major interarmes.

Enfin, 1 243 prisonniers vont être amnistiés à l'occasion de Noël. Parmi les bénéficiaires figurent 7 personnes condamnées pour acti-vités communistes. En revanche le plus célèbre prisonnier politique du pays, l'étudiante lm Su-kyong, ne figure pas sur la liste. Elle purge une peine de cinq ans pour s'être rendue en Corée du Nord. – (AFP, AP, Reuter.)

#### PAKISTAN Graves incidents

devant le Parlement à Islamabad Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, jeudi 19 décem-bre, à Islamabad, lorsque les forces de l'ordre ont chargé des milliers

de sympathisants de M= Benazir Bhutto, réunis devant le Parlement alors que le président Ghulam Ishaq Khan adressait son message annuel. Les incidents ont commencé lorsque le chef du PPP, principal parti d'opposition, a quitté l'hémicycle pour protester contre l'interdiction que lui avait faite le président du Parlement de M= Bhutto avait empêché une demi-heure durant le président de s'exprimer, l'accusant de « fascisme ». Lors d'une conférence de presse improvisée, l'ex-premier ministre a déclaré que M. Ishaq Khan imposait «un regne de terreur », qu'il « ne représente plus l'unité du pays » et n'agit qu'en fonction « d'intérêts personnels » .

Cette dégradation du climat politique est consécutive au viol, le 27 novembre à Karachi, d'une amie de Mª Bhutto. L'opposition accuse M. Irfanullah Marwat, gen dre du président et principal conseiller de M. Jam Sadiq Ali, premier ministre de la province du Sind, dont Karachi est la capitale, d'avoir commandité l'agression. (AFP.)

ont tué quatorze villageois. - Des séparatistes sikhs ont, dans la nuit du 17 au 18 décembre, tué quatorze personnes, dont trois fernmes et six enfants, à Pilibhit, village de l'Uttar-Pradesh, Un groupe sikh avait déjà revendiqué, le 5 décem-bre, le meurtre de vingt-quatre per-sonnes dans la même région. Face au déploiement des forces de sécurité indienne au Pendjab, les commandos sikhs ont multiplié les actions en Uttar-Pradesh et dans l'Haryana.

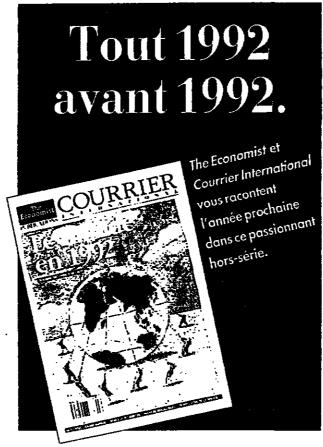

En vente chez votre marchand de journaux. 116 pages, 40 f.

L'Empire immobile La Cause des adolescents Le Malheur russe Le Propre de l'homme Diane - Les Enfants de Salonique 3 FANNY DESCHAMPS Louison dans la douceur perdue L'Abbé Pierre l'insurgé de Dieu Vent africain L'Archange de Vienne ILa Sans Pareille 2) Un désir d'Orient Jeunesse d'Isabelle Eberhardt {1877-1899} Rendez-vous à la malouinière Champollion une vie de lumières

Un grand pas vers le Bon Dieu ANDRE FROSSARD Dieu en questions

Policiers/Thrillers

Patricia HIGHSMITH L'Inconnu du Nord Express Carol Mort d'un expert

une selection

La Pochothèque

CLASSIQUES MODERNES

ENCYCLOPÉDIES D'AUJOURD'HUI

Littérature générale

Théâtre complet

Romans, Nouvelles, œuvres diverses

ENCYCLOPÉDIE GÉOGRAPHIQUE

ENCYCLOPÉDIE DE L'ART

JEAN GIRAUDOUX

ALAIN PEYREFITTE

FRANÇOISE **DOLTO** 

ROBERT MERLE

BERNARD

LENTERIC

PIERRE LUNEL

CHRISTINE ARNOTHY

BERNARD SIMIOT

IEAN LACOUTURE

EAN VAUTRIN

FRANÇOISE CHANDERNAGOR

EDMONDE CHARLES-ROUX

HELENE CARRÈRE D'ENCAUSSE

BORIS VIAN

STEFAN ZWEIG

PD JAMES Meurtres en blouse blanche CLIVE CUSSLER DAVID MORRELL Le Jeu des ombres

MARY HIGGINS CLARK TOM CLANCY Tempête rouge

Dors ma jolie

#### jusqu'au 31 décembre **EXCEPTIONNEL!** Partez avec votre 205,309,405,605 turbo diesel le Turbo est GRATUIT! est sus harlina (4 en 5 partes) de finition Jouindasta, en stock, sur arts 7, bd. Gauvion St-Cyr 75017 PARIS 247.66.02.44 29. bd des Batignolles 75008 PARIS 342.93.59.52 179, bd. Haussmann 75008 PARIS 242.89.55.91 4, rue de Châteaudun 75009 PARIS 242.85.54.34

RAPPORT 1992 DU HAUT CONSEIL DE LA FRANCOPHONIE

### Francophonie: La naissance d'un nouvel univers

U EN SONT les droits de l'homme dans les pays francophones ? La Documentation Qui parle français dans les organisations internationales ? Quelle est la place des écrivains francophones dans l'enseignement ? Langue, culture, communication, éducation, environnement, sciences... De l'Europe du Sud-Est aux îles francophones de l'Océan indien, le Haut Conseil de la Francophonie fait le point.

Le Rapport du Haut Conseil : « vademecum indispensable pour index prendre le pouls de l'espace francophone... » (J.-P. Péroncel-Hugoz). 120 Francs

29, quai Voltaire tél. (1) 40 15 70 00 424 pages

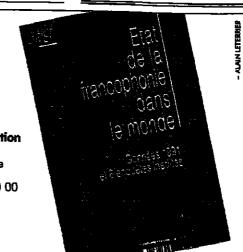

PARODA

E E E E PLANT OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROP

٠<u>٠٠</u>٠ - آن

## PROCHE-ORIENT

# Syrie : les juifs dans l'attente de la paix

Cette communauté, d'environ quatre mille membres, jouit de la liberté de culte Son vrai problème demeure l'impossibilité d'émigrer librement

de notre envoyée spéciale

Dans ce quartier du centre de Damas, l'homme qui rentre avec sa kippa sur la tête pourrait surprendre, et pourtant nui ne s'en étonne. Au nombre de quatre mille environ, les juits syriens vivent pour les trois quarts dans la capitale, un petit milier à Alep et moins de deux cents à Kamichli, dans le nord-est de la Syrie.

Communauté souvent aisée, nombre d'entre eux ont depuis long-temps quitté les petites ruelles des souls du vieux Damas pour s'instal-ler dans la ville moderne. Contraire-ment à une idée reçue, ils peuvent acheter des biens quasiment partout. Il suffit d'ailleurs de se rendre le samedi dans certains quartiers de Damas pour s'en rendre compte, les commerçants juifs fermant ce jour, comme leurs coréligionnaires musul-mans le vendredi, ou chrétiens le dimanche.

Les juifs syriens, comme les autres communautés religieuses du pays, jouissent en effet de la liberté de culte, et Damas ne compte pas cuite, et Damas ne compte pas moins de vingt-deux synagogues, dont certaines il est vrai de petite importance. Au fond d'une de ces innombrables venelles qui font les charmes du vieux Damas, la grande synagogue a été rénovée il y a quatre ou cinq ans. Agé de quarante-huit ans, le grand rabbin Abraham Hamra, qui préside aux destinées religieuses de la communauté, se

bin en prépare un autre ».

C'est là, dans ce qu'on appelle encore par tradition historique le « quartier juis», jouxfant le « quartier chrétien», que l'on trouve aussi les deux écoles de la communanté, qui comptent, selon le grand rabbin, « envron huit cent cinquante à neuf cents élèves, en majonié juis mais aussi palestiniens musulmans, nombreux dans le quartier, et chrétiens du voisinage ». L'une de ces écoles est soutenue financièrement par l'Alliance israélite universelle, alors que l'antre bénéficie de l'aide de l'importante communauté juive syrienne émigrée aux Etats-Unis.

#### Surveillance *particulière*

Si ces écoles, comme toutes celles de Syrie, enseignent le programme officiel et sont soumises au contrôle officiel et sont soumises au contrôle d'un directeur nommé par l'Etat, secondé par un responsable mandaté par le conseil communantaire, l'une d'elles dispense un enseignement religieux en bébreu. La plupart des professeurs sont, selon l'un d'entre eux, de confession juive, mais pas exclusivement. Comme ces deux écoles ne vont pas jusqu'au baccalauréat, les élèves poursuivent ensuite leurs études dans les lycées d'Etat, puis à l'université.

Ces faits avérés ne sauraient tou-

religieuses de la communauté, se sentirait presque seul puisqu'on ne forme pas de rabbins en Syrie. Mais, dit-il, «il y en a deux qui poursuivent en ce moment leurs études aux Ces faits avérés ne sauraient touteois masquet les problèmes d'une communauté qui, en raison de l'état de guerre qui règne toujours entre la Syrie et Israël, est d'autant plus faci-

Eints-Unis et de toute façon un rab-bin en prépare un autre».

C'est là, dans ce qu'on appette encore par tradition historique le l'entent soupconnée d'a intelligence avec l'ennemi» que l'Etat bébreu ou plus simplement le communautés militantes émigrées ne manquent

militantes émigrées ne manquent pas une occasion de dénoncer avec beaucoup d'exagération le sont qui hii est prétendument réservé. Même s'ils ne s'en plaignent pas, le lait que les juifs syriens soient «dispensés du service militaire obligatoire» et que soit notifiée, sur leur carte d'identité, leur religion – discrètement (par rapport à la période antérieure au régime du président Assad, où elle était marquée en rouge, bien visible) – est révélateur de la sourde méfiance qu'ils suscitent. Dans un pays où les services de renseignement et de sécurité sont omniprésents, il est bien évident qu'ils présents, il est bien évident qu'ils font l'objet d'une surveillance parti-

Le vrai problème de la commu-nauté demeure toutefois, comme le souligne d'ailleurs le grand rabbin, l'impossibilité d'émigrer librement, une famille juive ne pouvant tout entière quitter la Syrie. Cette res-triction, inadmissible au regard du droit à la libre circulation des per-sonnes, tient sans aucun doute à deux mérocurations des autorités. sonnes, near sans autum coule a deux méoccupations des autoriés, qui, d'une part, ne veulent pas voir leurs ressortissants risquer d'aller gonfler les rangs de «l'ennemi» et, d'autre part, participer, d'une manière ou d'une autre, à l'émigration de juife en levael. tion des juifs en Israël.

Il ne fait pas de doute non plus que, si les juifs syriens peuvent

voyager, et beaucoup d'entre eux le font, ne serait-ce que pour leurs affaires, l'obtention du visa de sor-tie, obligatoire pour tous les Syriens, est pour eux plus difficile, selon de nombreux témoignages. Dans une administration où la corruption est largement répandue, ils sont en effet plus vulnérables que les autres.

Ces restrictions ont d'ailleurs amené dans le passè des candidats au départ à tenter de franchir illégalement la frontière et. jusqu'au début de ce mois, où ils ont été libérés, quatre juifs syriens purgeaient des peines de prison pour ce délit puni par la loi. Aujourd'hui seuls deux juifs syriens demeurent emprisonnés, les frères Sved, arrêtés en 1987 au retour d'un séjour à l'atranger au cetour d'un séjour à l'atranger au ceto l'étranger au cours duquel ils s'étaient rendus en Israël. Aller en Israël est interdit à tout Syrien, quel

L'aisance dans laquelle vivent la plupart des membres de la communauté - commerçants, professions libérales (beaucoup de médecins en particulier) - prouve en tout cas que les juifs syriens ne font pas l'objet de discrimination de la part de leurs concitoyens, car cette communauté est trop petite pour pouvoir vivre en autarcie. En fait, comme l'affirme le rabbin Hamra, « espérons que la paix va venir», qui seule pourrait totalement détendre la situation.

FRANÇOISE CHIPAUX

Impasse à Washington

### Les négociateurs israéliens et arabes ne se sont mis d'accord que sur un prochain rendez-vous

israélo-arabes se sont terminées, mercredi 18 décembre à Washington, le seul accord portant sur la décision de les reprendre le 7 janvier prochain dans la capitale américaine.

Pas d'accord sur le dossier pales-tinien, bloqué par une querelle de procédure pouvant paraître byzan-tine mais Jugée fondamentale par les Jernéliens, et les Palestraires les Israéliens et les Palestiniens. Pas d'accord dans les négociations Pas d'accord dans les negociations israélo-syriennes, qui se résumaient, selon les interessés, à des accusations mutuelles de refus de discuter le fond. Pas d'accord dans les discussions entre Israél et le Liban, dont le climat a cependant été plus cordial que les autres. Le bilan paraît très maigre.

La querelle de procedure sur le La quereie de procedure sur le déroulement des négociations entre les Israéliens et la délégation jordano-palestinienne a empéché les négociateurs d'ouvrir des dis-cussions sur le fond, et il est proba-ble que les Elats-Unis, désormais seuls parrains réels du processus de paix étant donné l'état de l'URSS, devront s'efforcer d'ici au 7 janvier de rapprocher les points de vue. Ils de rapprocher les points de vue. Ils ne pourcont cependant imposer leur arbitrage, celui-ci ne pouvant résulter que d'une demande des deux parties. Or Israël, qui s'est

Les négociations bilatérales ouvertement félicité de l'absence de pressions américaines durant cette phase, n'a pas l'intention de

Six jours de discussions, de propositions et de contre-propositions ont laisse les deux parties sur leurs positions. Le porte-parole palesti-nien, M Hanane Achraoui, a accusé mecredo les Israéliens de vouloir a dicter leurs conditions e. Mais le chef de la délégation israélienne. M. Eliakim Rubinstein, a estimé que « le hose a ete reduit » au cours des discussions, même si elles n'ont res abauts. elles n'ont pas abouti.

Les Syriens ont durant ces huit jours accuse les Israeliens de refu-ser de parler de l'échange de territoires contre la paix, c'est-à-dire de la restitution à la Syrie du plateau du Golan. Les représentants de Jérusalem ont, pour leur part, accuse ceux de Damas de ne pas vouloir parler de traité de paix ou reconnaître le droit à l'existence d'Israël.

Les discussions avec les Liba-nais, qui portent sur le retrait israélien du sud du Liban, ont été plus faciles, mais d'ont pas non plus abouti à quoi que ce soit de tangible. Les représentants de Bey-routh ont de toute manière averti qu'un accord sur leur contentieur avec Israél dépendait d'un règle-ment global du conflit israélo-arabe. – (AFP.)

# Washington, Paris et Londres tentent d'obtenir

Les Etats-Unis, la Grande-Bre-tagne et la France se sont mis d'ac-cord pour tenter d'obtenir des sanctions internationales coutre la

Selon le quotidien, qui cite des responsables anonymes des trois pays, ces derniers, sans être « complètement d'accord sur une stratégie commune», «envisagent une réso-lution du Conseil de sécurité» des Nations unies qui, « au minimum, interdirait tous les vols internationaux vers ou au départ de la Libye, la vente d'avions commerciaux et de pièces détachées et la fourniture

Ces pays a discutent également de sanctions plus contraignantes», allant d'une « interdiction de vente d'équipement militaire et de technologie civile pouvant avoir des usages

militaires » à un « boycottage pétrolier», en passant par eune limita-tion de la représentation diplomatique n ou un « gel des apoirs librens dans les banques étrangères ». ajoute le quotidien en citant les

un entraînement dans un camp près de Washington pour préparer le renversement du colonel Mouammar Kadhafi, a révélé, mercredi, le journal arabe El Hayat, paraissant à Londres, qui publie t reportage de son correspondant aux Etats-Unis, accompagné de deux photographies. Ces hommes servaient au Tchad avant leur désertion, indique un correspon-dant, qui précise que les Etats-Unis ont fourni aux transfuges toutes les facilités nécessaires. - (AFP. Reu-

#### Selon le « New York Times »

# des sanctions internationales contre la Libve

Libye acquete de l'erre responsable de deux attentats contre des avions américain et français, indique jeudi 19 décembre le New York Times.

D'autre part, quatre cents anciens soldats libyens reçoivent

# TRAVERS LE MONDE

### RELGIQUE

### La tentative de former un gouvernement

de coalition a échoué

Les tractations engagées sous l'égide du Parti libéral fismand (PVV) pour former un gouverne-ment de coalition en Belgique après les élections législatives du 24 novembre se sont soldées par un échec, dans la soirée du mercredi 18 décembre. Le libéral flamand Guy Verhofstadt a demandé au roi Baudouin d'être déchargé de la mission de « formateur » de gouvernement que le souverain lui avait confiée le 9 décembre, a

annoncé le Palais royal. Le roi Bau-

douin a accepté catte demande, ajoute le Paleis.

Les élections du 24 novembre, marquées par un recul des partis traditionnels et une poussée des écologistes et de l'extrême droits, n'ont pas permis de dégager une majorité de gouvernement claire. Face à cette situation, M. Guy Verhofstadt, avocat et ancien vicamier ministra, n'a pas réusei à railler à son projet de programme gouvernamental les libéraux, les socialistes et les écologistes, comme il le souhaltait. Le roi Baudouin va désormais devoir désigner un nouveau formateur. La précédente crise gouvernementale tions de 1987, avait durée 187

### POLOGNE

### M. Olszewski va tenter de mettre en place

un nouveau cabinet

Le Parlement poloneis a rejeté, mercredi 18 décembre, la démis-sion du premier ministre, M. Jan Olszewski, désigné à contracour per le président Walesa au début du mois. Dans un vote surprise, 214 députés ont voté contre, 132 pour et 73 se sont abstenus. M. Olszewski, un ancien avocat de s'est ensulte dit prêt à poursuivre sa mission mais a posé deux conditions: élergir la base d'un futur gouvernement et bénéficier du soutien de M. Lech Walesa, qui n'a jamais caché qu'il préférait reconduire l'ancien premier minis-tre libéral, M. Jan Krzysztof Bie-

M. Waless est maintenant contraint par la Constitution d'ac-cepter M. Olszewski. A l'issue d'un entretien entre les deux hommes, mercredi après-midi, le premier ministre a indiqué que le président lui avait exprimé sa e sympathie » tout en lui faisant remarquer qu'il n'avait «que 50 % de chances y de mener à bien sa mission. Aucune formation politi-que n'a réussi à mettre en place un gouvernement depuis les élec-tions législatives du 27 octobre. M. Olszewski a affirmé qu'il voulait présenter son nouveau cabinet au

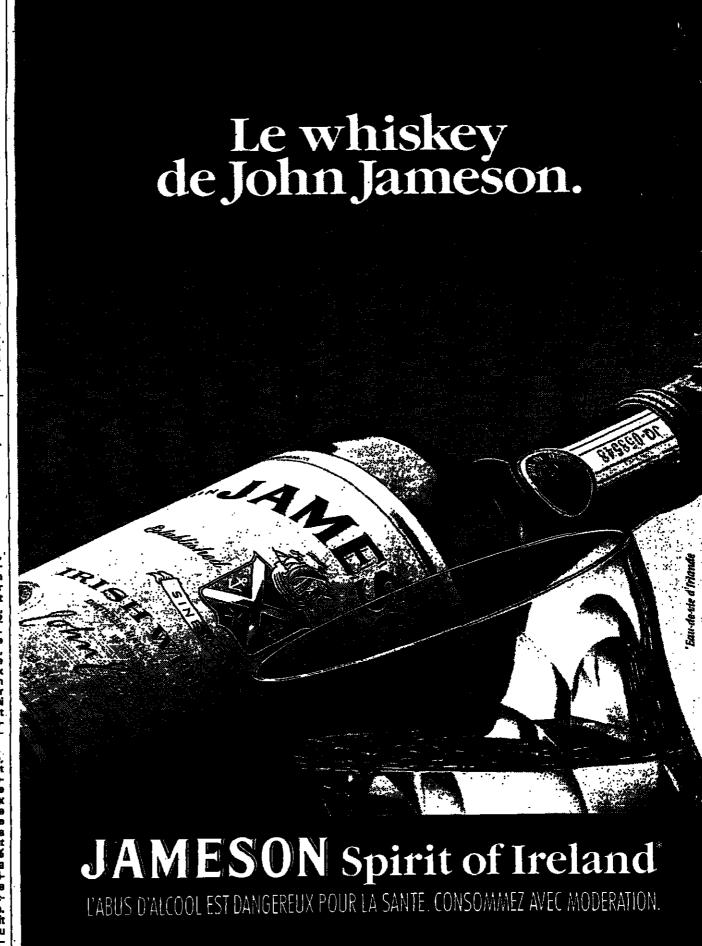

# **POLITIQUE**

### Au Palais du Luxembourg

## Le Sénat s'apprête à repousser la réforme du mode de scrutin sénatorial

Les sénateurs devaient commencer, jeudi 19 décembre, l'examen du projet de loi réformant le mode d'élection des sénateurs présenté par M. Philippe Marchand, ministre de l'intérieur. La majorité du Sénat, hostile au projet, a obtenu qu'il ne soit examiné qu'en avril par l'Assemblée nationale.

Hors du palais du Luxembourg la réforme du scrutin sénatorial ne mobilise pas, c'est le moins que l'on puisse dire, les soules (1). Les associations agricoles sont bien montées en ligne, au nom de la défense de la France rurale, contre un projet qui tend à réduire la sur-représentativité des petites communes, mais le paysan du Morbihan ou de la Somme n'a pas encore pris la fourche pour sauver

Les sénateurs de droite n'ont pourtant pas manqué de récriminer. Une félonie! Un crime de lèse-Sénat! Oser reprendre les propositions de loi de ces deux dangereux agitateurs que sont les séna-teurs socialistes Guy Allouche (Nord) et Claude Estier (Paris), qui préside les destinées du groupe PS du Sénat! Inscrire ce texte à l'improviste, au tout dernier jour de la

sur les cotisations sociales agricoles. - Les sénateurs ont adopté en première lecture, jeudi 19 décembre, le projet de loi relatif aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, M. Louis Mermaz. ministre de l'agriculture, ayant manifesté son intention de s'opposer par la procédure du vote bloqué aux amendements proposés par la Commission des affaires sociales, celle-ci a décidé, après avoir vigoureusement protesté contre l'attitude du ministre, de ne retenir que les articles du texte qui, selon MM. Jean-Pierre Fourcade (Rép. ind., Hauts-de-Seine), président de la commission, et Bernard Seillier (Rép. ind., Aveyron), rapporteur, «se traduisent par une amélioration de la situation

session, en laissant planer la menace d'une déclaration d'urprojet, et par là même son adop-tion à l'Assemblée nationale par les députés socialistes et communistes! Voilà, à coup sûr, une double faute que le gouvernement devait expier! Après une longue concertation et une ultime démarche du président

du Sénat, M. Alain Poher, auprès du premier ministre, les sénateurs avaient décidé dans un premier temps de recourir à l'arme universelle, aussi vieille que le monde parlementaire : l'obstruction. Quatre-vingts orateurs s'étaient inscrits pour une discussion générale non organisée, de manière à donner à chacun un temps de parole de quarante-cinq minutes. Les discours étaient tapés, les tableaux de présence remplis: on allait voir ce

#### « Il suffirait de presque rien... »

La mobilisation, pourtant, n'est pas la guerre. « Il suffirait de presque rien... », indiquait en début de semaine le rapporteur du projet, M. Jacques Larché, président de la commission des lois, qui se montre pourtant rarement accommodant avec le gouvernement sur les textes sensibles. Ce « presque rien » est

des agriculteurs ». Le texte a été adopté par la majorité sénatoriale, les communistes se sont abstenus, les socialistes ont voté contre.

Les sénateurs ont, d'autre part, décidé, à la demande des communistes qui ne disposent actuellement que d'un poste de secrétaire, d'élargir leur bureau en portant de quatre à six le nombre de vice-présidents et de huit à quatorze le nombre de secrétaires. Cette disposition a été adoptée par le PC, le PS (à l'exception de M. Michel Dreyfus-Schmidt, et Le RPR l'exception de M. Hubert Haenel. Les centristes, les Républicains et indépendants, le Rassemblement démocratique et européen et les

sur le devant de la Seine

29, quai Voltaire (7<sup>ème</sup>)

droit, politique, économie,

vie et relations internationales

plus de 10 000 titres

premiers jours : un pin's en cadeau pour tout achat de plus de 100 F

La documentation Française

société, arts, culture,

une librairie nouvelle

La documentation Française

ouverture le 23 décembre

venu du ministre de l'intérieur, entendu mercredi soir par la commission des lois. Le gouvernement, c'est dit, n'aura pas recours à la procédure d'urgence. Il n'inscrira pas ce texte à l'ordre du jour d'une éventuelle session extraordinaire et ne le déposera pas sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la session de printemps. « D'ici là, avec les élections régionales et d'éven-tuels changements au gouvernement, on pourra voir venir...», a assuré M. Larché à l'issue de l'audition du ministre.

Le gouvernement ne se résout pas, pour l'instant, à enterrer le projet. Il fait face, insensible aux critiques qui émanent parfois de ses propres amis. M. Michel Charasse, ancien sénateur socialiste du Puy-de-Dôme et grand amateur du palais du Luxembourg où il sou-haite revenir, s'en est fait une spécialité qui comble d'aise la majo-rité sénatoriale.

Dans les deux camps, on envisage maintenant de se satisfaire de ce modus vivendi: il contente le groupe socialiste du Sénat, qui tient «sa» première lecture, et la majorité de droite sénatoriale, qui voit le dossier filer un train modéré. Les sénateurs pourraient revoir à la baisse le nombre de leurs intervenants pour abréger les débats, puis repousser par l'adop-tion d'une question préalable (qui stipule qu'il n'y a pas lieu de déli-bérer) le projet dont l'examen par les députés serait alors reporté en avril, à moins qu'une crispation de dernière minute ne remette en question cette tentative de concilia-

(1) Le texte prévoit l'extension du scrutin proportionnel, réservé pour l'ins-tant aux départements qui élisent au moins cinq sénateurs, à ceux qui en éli-sent au moins trois, ainsi que le renfor-cement, au sein des collèges des grands électeurs, de la représentativité des villes mouennes et grandes. Il detroit black gagner une vingtaine de sièges, et dans une moindre mesure au RPR, aux dépens des centristes, des Républicains e indépendants, et des membres du Ras semblement démocratique et européen.

### Le projet de loi sur le statut de la magistrature

# M. Hubert Haenel, rapporteur « toujours prêt »

Les sénateurs ont commencé, jeudi 19 décembre au matin, l'examen du projet de loi organique portant statut de la magistrature, adopté en première lecture le 21 novembre par l'Assemblée nationale. M. Hubert Haenei (RPR. Haut-Rhin), rapporteur de la commission des lois, a jugé « modeste » la réforme proposée, dont il a néanmoins recommandé l'adoption sous réserve de certains amende-

M. Hubert Haenel a beau se proclamer paysan rhénan, rappeler qu'il est sénateur de la va de la Weiss, dans le Haut-Rhin, et se prendre de passion pour l'aménagement de l'espace rural, l'institution judiciaire lui brûle toujours un peu les doigts. C'est tout naturellement qu'il a animé au printemps, avec son compère centriste Jean Arthuis, une commission de contrôle sur la justice dont les conclusions nourrissent les débats parlementaires et les réflexions du garde des sceaux, M. Henri Nallet, et qu'il a été nommé rapporteur du projet de loi sur le statut de la magistra-

La justice, M. Haenel connaît. Major de sa promotion à l'Ecole nationale de la magistrature, après de solides études à la faculté de droit de Nancy, le sénateur, après s'être aguerni à l'administration centrale du ministère de la justice et dans plu-

exercé pendant deux ans les fonctions de secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), avant d'être nommé, en 1977, au tour extérieur, maître des requêtes au Consei

Hyperactif, l'Alsacien ∉enfant de la guerre » né en exode, en 1942, l'est tout d'abord par nécessité. Ouvrier forestier ou postier en centre de tri de nuit, puis élève surveillant, pour payer ses énudes, au lycée des Bons Pères de Saint-Clément, à Metz, le scout bosseur à la tête de la patrouille Charles-de-Foucauld du lycée, imprégné des ouvrages de Lyautey, se verrait bien sous les drapeaux, en Afrique, pour de l'officiers. Mais à l'époque la guerre fait rage en Algérie. Au tycée Saint-Clément, le jeune Hubert, qui a pour condisciples les fils d'André Malraux et du colonei Argoud, se rend compte qu'il s'est trompé d'époque. Son bachot en poche, il choisit le

#### « Sanglier fonceur »

En 1977, loin des dorures de la place du Palais-Royal, M. Haenel commence une autre vie dans une petite commune du Haut-Rhin. Maire de Lapoutroie dès 1977 (réélu depuis avec des scores dignes des anciennes Républiques soviétiques), il échoue la même année à la candi-dature de sénateur. Neuf ans plus tut des hautes études de la défense nationale et un intermede dans les amphithéatres de l'université d'Aix-en-Provence, « Sanglier fonceur» (c'était son nom de totem chez les scouts) prend la nomenklatura centriste de vitesse et est élu brillamment sous l'étiquette du RPR, qui l'a soutenu dans son offensive. Aujourd'hui, il caresse le projet d'entrer au conseil régional d'Al-

Ancien membre du Syndicat de la magistrature plutôt situé à gauche, M. Haenel fréquente à la fois la Place Vendôma et l'Association professionnelle des magistrats (APM), solidement ancrée à droite. Le sénateur est un atypique, quand bien même cette volonté de concilier les contraires, héritée de sa formation, lui fait souvent côtoyer l'indécision. Au Sénat, il en va de mêrne. M. Alain Poher est-il réélu en 1989, grâce au soutien de son groupe, à la présidence du Sénat? Le voità qui se précipite au Club Luxembourg, qui rassembiera pendant plus d'un an des «quadras» de toutes tendances « prêts à secouer les branches » d'une institution qui végète.

Lorsqu'il fait préfacer son rapport sénatorial sur la justice par M. Jean-Denis Bredin, qui a plutôt le cœur à gauche, les apparatchiks de son groupe s'émeuvent. Le sénateur « toujours prêt», lui, s'amuse.

**GILLES PARIS** 

### Le rapport de la commission de contrôle

# Les sénateurs souhaitent plus de démocratie pour l'application des accords de Schengen

Rendu public mercredi l'accord de Schengen (théorique-18 décembre, le rapport de la commission de contrôle créée par le Sénat pour examiner la mise en œuvre de l'accord de Schengen, signé en 1985, sur la suppression graduelle des contrôles aux frontières pour nuit pays européens (l'Aliemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal) attribue, pour l'essentiel, ses difficultés d'application au manque de démocratie dans les questions touchant à la libre circulation des personnes. !! recommande donc que les Parlements soient mieux associés à la politique menée en ce

« La commission de contrôle Schengen ne peut, en l'état actuel du dossier, donner quitus au gouver-nement français pour son action depuis la ratification par le Parle-ment des accords de Schengen. » La conclusion du rapport de M. Xavier de Villepin (Français établis hors de France, Un. cent.), au nom de la commission de contrôle sénatoriale présidée par M. Paul Masson (Loiret, RPR), est relativement sévère pour le gouver-nement, même si le principe de la ratification n'est pas remis en question. La droite sénatoriale (les commissaires socialistes se sont abstenus) regrette en premier lieu que la France ait eu à se prononcer très rapidement, et la première, sur cet accord, alors que ses partenaires semblent moins pressés de le faire; et elle reproche au gouvernement français d'avoir montré peu d'empressement à répondre à cer-taines demandes d'information.

Les sénateurs de la majorité dénoncent surtout ce qu'ils appel-lent « la démocratie confisquée ». Ils estiment que dans un domaine aussi important, touchant aux libertés individuelles et à des questions aussi sensibles que la drogue, l'immigration ou le terrorisme, la pratique consistant à n'inviter le Parlement qu'à ratifier, in fine, sans avoir la moindre possibilité d'amender, «frâle le détournement de légitimité».

Si la commission relève qu'un certain nombre de dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de

met en exergue des retards jugés dangerenx, notamment dans l'aménagement des aéroports, la mise au point des modalités de déclaration obligatoire des étrangers, le renfor-cement des contrôles aux frontières extérieures. La commission met évoquées à plusieurs reprises lors des débats de ratification à l'As-Sénat : le trafic de drogue (les Pays-Bas et l'Espagne ont des légis-lations plus souples pour les dro-gues «douces») et l'immigration clandestine venant du Sud ou de

M. de Villepin propose quatre séries de mesures « pour éviter qu'un jour l'édifice ne s'écroule sous les coups de boutoir des soupçons nationaux, des peurs ou de la xéno-phobie » nationau phobie ».

Tout d'abord « réintroduire la démocratie» en prolongeant la mission de contrôle par la création d'une mission permanente d'inforrégulières, une conférence interper-lementaire des Etats participant à Paccord de Schengen.

Accélérer ensuite « la réalisation d'un espace judiciaire en Europe», avant la création d'une « indispensable » police européenne, et mettre en place des brigades mixtes aux frontières extérieures.

Rappeler « les exigences qu'implique pour tous la participation à un territoire commun », que ce soit pour les Pays-Bas ou l'Espagne à propos de leur législation sur la drogue, pour l'Allemagne et le droit d'asile, pour la Belgique et sa politique de visas ou pour l'Italie qui ne dispose pas de loi sur le contrôle des données à caractère personnel.

En France même, appliquer strictement la réglementation relative aux étrangers, mettre en œuvre un véritable plan de redéploiement des personnels de police, et expliquer à l'opinion publique les objec-

#### VENTES PAR ADJUDICATION Rubrique OSP - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66

MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Vente sur surenchère du d'ixième, an Palais de Justice de VERSAILLES, le MERCREDI 8 JANVIER 1992, à 9 h 30. EN TROIS LOTS : 1- GENTILHOMMIÈRE, COMMUNES d'AUFFREVILLE-BRASSEUIL of VPPT (70) 63, route Nationale, lieudit « La Croix Saint-Jacques », avec MAISON de GARDIEN, PARC paysagé traversé par une rivière. PISCINE, TENNIS (1- lot de l'enchère). TERRES AGRICOLES à AUFFREVILLE-BRASSEUIL

(2° et 4° lots de l'enchère)

MISES A PRIX: 2321000 F - 13200 F - 37950 F
S'adresser pour reas. à SCP d'avocats MOREAU-BORNAY-RAMETTE,
16, rue Hoche, 78000 VERSAILLES, tél.: 39-51-56-70-39-50-03-67,
fax: 39-50-77-38; SCP d'avocats COURTAIGNE-FLICHY MAIGNETOFANI, 32, avenue de Saint-Cloud, 78200 VERSAILLES, tél.:
39-50-02-28; SCP d'avocats RAOULT et DE CHANAUD, 56, route Nationale, 78000 MANTES-LA-JOLIE, tél.: 30-33-06-07. Greffe du T.G.I. de
VERSAILLES où le cahier des charges est déposé. Sur les lieux pour visiter.

Vente sur conversion de saisie en vente volontaire, au Palais de Justice de PONTOISE, le JEUDI 9 JANVIER 1992, à 14 boures UNE PROPRIÉTÉ à L'ISLE-ADAM (95) 5, RUE DE CONTI - LIEUDIT « LA COHUE » Mise à prix: 1500000 F Sadr. pour rens. à 11, rue Louis-Lebrun, 95200 SARCELLES, tél.: 39-90-42-03; M. BERGER, avocat, tél.: 30-30-00-30; M. EGRET, avocat, tél.: 34-11-17-19. Tous avocats T.G.I. Pontoise. Au greffe T.G.I. PONTOISE où l'enchère est déposi

le sens des valeur

Le nouvel examen du projet sur les mesures d'ordre social

# Les députés socialistes s'opposent à tout prélèvement sur les indemnités de licenciement

L'Assemblée nationale a pas sur l'ordre du jour distribué l'opposition du PS, à retirer son aux députés. Il s'agissait d'assujet-ture du jour distribué aux députés. Il s'agissait d'assujet-ture aux cotisations sociales la part de l'indemnité de licencient d'indemnité d'indemnité de licencient d'indemnit adopté, jeudi 19 décembre, en nouvelle lecture, le projet de loi portant diverses dispositions sanguine. L'examen de ce texte a donné l'occasion au gouvernement de tenter d'opérer un prélèvement sur une fraction des indemnités versées en cas de licenciement. Le groupe socialiste s'est opposé à cette nouvelle mesure.

Les projets portant diverses dispositions d'ordre social, ou DDOS dans le jargon parlementaire, continuent bien d'être ce qu'ils ont toujours été : des textes « fourre-tout », où l'on peut glisser des mesures nouvelles, importantes, mais de préférence à la sauvette. Il était plus de 23 heures, mercredi 18 décembre, lorsque le ministre des affaires sociales et de l'intégration, M. Jean-Louis Bianco, s'est levé de son banc pour défendre un amendement qui ne figurait même

d'ordre social, qui institue notamment une indemnisation des victimes du sida contaminées à la suite d'une transfusion sanguine. L'examen de ce texte employeur, aurait obtenu une indemnité de 150 000 F, aurait dû désormais verser des cotisations sociales sur le dépassement de

> «Faut-il que vous ayez besoin a raut-il que vous ayez besoin d'argent pour mettre à mal, à ce point, l'un des fondements principaux des droits du travail», s'est écrié, le premier, M. Jean-Pierre Philibert (UDF, Loire), avant que M. Muguette Jacquaint (PC, Seine-Saint-Denis) juge le procédé « purement scandeux ». « Ou je ne comprends plus que le comprends comprends plus, ou je comprends que le gouvernement est aux abois», a renchéri M. Jean-Yves abois», a reachéri M. Jean-Yves
> Chamard (RPR, Vienne). «Le gouvernement va trop loin et trop
> vite», a ajouté M. Gérard Gouzes,
> au nom du groupe socialiste, avant
> que le ministre se décide enfin à
> demander une suspension de
> séance, puis, après avoir vérifié
>
> L'examen du DDOS a cependant
> donné l'occasion au gouvernement
> d'introduire, et cette fois avec plus
> de succès, un certain nombre de
> mesures nouvelles. En dépit des
> protestations de l'opposition, les
> établissements de vente en gros de
> spécialités pharmaceutiques seront

amendement.

Même s'il y a des abus dans ce domaine, quand des chefs d'entreprise « achètenu » à coups d'indemnités de prétendus départs « volontaires », on venait en quelque sorte de frôler la catastrophe : dans la précipitation et faute de concertation avec sa majorité, un gouvernement de gauche avait failli prendre la responsabilité d'amputer les indemnités versées aux salariés privés d'emploi. « Tout cela pour des recettes de poche [de 500 millions à 1 milliard de francs] qui représentent un coût politique majeur », soupirait un député socialiste, en précisant que les partenaires precisant que les partenaires sociaux avaient eux-mêmes conclu un accord sur cette question, mais de façon contractuelle et non pas

#### Le dépistage du sida

soumis, pendant un an, à « une contribution exceptionnelle» égale à 1,2 % de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Le produit de cette taxe sera affecté aux différents régimes d'assurance-maladie.

La mise en service des ambulances, hormis celles qui sont affec-tées à l'aide médicale d'urgence, sera d'autre part soumise à une autorisation du représentant de l'Etat dans chaque département, afin, comme l'a dit joliment M. Bianco, de parvenir à un meil-leur « contrôle de la démographie de la population ambulancière».

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation d'un dépistage du sida lors des examens prénuptiaux et prénatals, telle qu'elle avait été introduite dans le texte du gouvernement par le Sénat. Sur l'ensemble du projet de loi, voté par le groupe socialiste, le groupe communiste a confirmé son abstention de la première lecture. Le RPR, l'UDF et l'UDC, en revanche, ont voté contre, alors que, le 11 décembre, ils n'avaient pas pris part au vote.

Une tournée de M. Le Pen dans la banlieue parisienne

«Où il est, le roi des cistras?»

Le carton d'invitation de M. Jean-Yves Le Gallou, mem-bre du bureau politique du Front national, promettait des «images chocs garanties». Nul ne pouvait donc se tromper sur le sens de la « tournée de sur le sens de la « tourne de l'équipe Le Par» organisée, mardi 17 décembre, par le pré-sident du groupe d'extrême droite au conseil régional d'Îlede-France. Accompagné des huit têtes de liste du Front national dens les départements de cette région aux élections de mars prochain, M. Jean-Marie Le Pen a donné le coup d'envoi de leur campagne, en sillonnant des coins de la ban-

lieue triés sur le volet. Porte Maillot, première halte la circonstance. La présidente de l'environnement local dit au président du Front national tout le mai ou'elle pense de la création d'un tunnel par couverture du boulevard périphéri-que. «Ce serait une véritable chambre à gaz!», inclique la notice qu'elle distribue. L'immense et sinistre gare des bus RATP de la Défense constitue la deuxième étape. Brin de causette avec quelques machinistes sur les risques de la profession. M. Le Pan se prononce pour un doublement

Direction Sartrouville (Yvelines) dans le bus 272. La destination est la cité des Indes, théâtre d'affrontements en mars demier. «Les structures de ces bantieues ne sont que les prémices de ce que nous allons connaître dans les années à venir si il n'y a pas de politique alternative », déclare M. Le Pen devant les cubes de béton. Queiques jeunes habitants s'agglutinent autour de l'équipe du Front national. «C'est une provocation », glisse l'un d'entre eux. Le car repart. Dehors, on pointe un index solitaire vers le ciel ; à l'intérieur, deux militants répondent per le même geste. 
« C'est une population infecte. ls étaient plus polls en Algérie. Mame les petits crachent », remarque un autre militant.

A Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), entre basilique et immeuble de l'Humanité -« une volonté d'opposer les bâtiments de l'athéisme aux bătiments de la foi», déclare M. La Pen, - le scénario est identique. Visite au pas de charge. «Où il est, le roi des cistras?» demande un jeune beur qui s'exprime en «verlan ». «Le roi des recistes » est déjà remonté dans le car. Et pendant ce tempe, M. Roger Holleindre houspille un gamin avec sa grosse voix.

**CLIVIER BIFFAUD** 

La polémique sur le financement des Verts

### M. Antoine Waechter dénonce une manœuvre du gouvernement

Urba-Gracco et le subit intérêt de ce versement correspond à la l'administration fiscale pour le arémunération de prestations binifinancement des Vers ne feraient qu'une seule et même affaire. Tel est le point de vue exposé, mercredi 18 novembre, par M. Antoine Wae-chter dans un plaidover en défense où percait parfois quelque embarras.

Le porte-parole des Verts a exprime sa conviction que les infor-mations publiées dans le Canard enchaîne (le Monde du 19 décembre) sur le versement aux Verts, de 1988 à 1990, d'une commission de 11,5 millions de francs par leur imprimeur Helio-Corbeil n'ont rien d'innocent. Selon lui, « on tente d'acd'innoceat. Seion ini, a on tenie à de-crocher une casserole aux Verts au moment où M= Cresson vient de signer un décret étouffant l'affaire Urba-Graccou et alors que lui-même vient de se porter partie civile à Marseille dans cette affaire afin de a relegier la procédure. « relancer la procédure ».

Les Verts s'estiment donc victimes d'une manœuvre vengeresse de la part du pouvoir. Afin de cou-per court à la rumeur. M. Antoine Waechter a tenté de justifier l'existence de cette commission de 11,5 millions reçue de Hélio-Corbeil en application de deux conventions signées entre les deux parties aux termes desquelles l'imprimeur s'engageait à reverser aux Verts 80 % de la différence entre le coût réel de ses travaux et le remboursement forfairement de l'Etot Selon M. Montraise taire de l'Etat. Selon M. Waechter,

conseils régionaux. Cinquante nou-veaux sièges sont ainsi créés dans quinze régions (le Monde du 4 juil-let).

semblée nationale a décidé à l'una-

voles réalisées par les militants ». « Nous avons facture à l'imprimeur cette sous-traitance », a-t-il résume, tions avaient été « facturées au prix fort ». Dans une allusion malicieuse à ses rivaux de Génération écologie. M. Waechter a rappelé que «M. Brice Lalonde a pratiqué la même démarche en 1981, nous en sommes témoins, mais cela n'a nen d'illégal». Tel n'est pas visiblement l'avis de M. Philippe Marchand, ministre de

l'intérieur, qui a estime, lors des questions d'actualité de l'Assemblée nationale, mercredi, qu'il était grave que le trésorier de cette formation, entendu par la commission d'enquête sur le financement des perces surfacturations ». Mais la question du remboursement forfaitzire par l'Etat des frais de campagne reste entière. M. Jean Le Garrrec (PS, Nord) l'a posée, ouvrant un nouveau chapitre dans le lancinant feuilleton du financement des partis renforcer les contrôles pour s'assurer que le remboursement des dépenses de campagnes officielles correspond bien aux frais réels engages?"

tives de l'industric automobile fran-□ L'effectif des conseils régionaux. Les députés ont adopté de façon définitive, mercredi 18 décembre, le □ Rectificatif. - M. Roger Guillon, projet de loi relatif à l'effectif des

qui s'était démis de ses fonctions de maire de Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), nous indique que, contrairement à ce qui était indiqué dans Le Monde du 4 décembre, il ne I. L'Assemblée nationale décide la soutenait pas la liste d'union de l'op-création d'une commission d'enquête sur l'industrie automobile. – L'As-sur l'industrie automobile. – L'Aslistes en présence ». D'autre part, nimité, vendredi 13 décembre, de c'est M. Alain Devaud, (div. g.), qui a été élu maire après les municipales e la situation actuelle et les perspec- partielles du le décembre.

#### L'opposition et la construction européenne

## Le RPR et l'UDF vont tenter de définir une position commune sur les accords de Maastricht

leurs bureaux politiques respectifs, mercredi 18 décembre, pour un premier examen des accords de Maastricht. Les deux formations attendent de connaître le texte exact du traité pour tenter de définir une position commune. Des divergences continuent d'exister sur la procédure de ratification et sur l'extension de la citoyenneté aux ressortissants européens.

Le RPR a décidé d'attendre de connaître le contenu exact des accords de Maastricht pour se pro-noncer définitivement à leur sujet. D'ores et déjà, cependant, il refuse l'attribution du droit de vote aux étrangers résidant en France, sons réserve des modalités qui seront contenues dans les accords. Telles sont les deux indications données par M. Chirac aux parlementaires de son mouvement lors de la réunion du groupe RPR à l'Assemblée nationale mardi 17 décembre.

L'ancien premier ministre a reproché à M. Patrick Devedjian, député RPR des Hauts-de-Seine, d'avoir publiquement approuvé les propos de M. Mitterrand concernant le droit de vote des étrangers. Il a invité ses auditeurs à mesurer leurs déclarations afin d'éviter de donner l'impression que l'opposition est divisée sur la politique européenne. M. Chirac a résumé ses propos en disant : « Nous voulons être constructifs, car nous acceptons l'évolution de l'Eu-

avaient souscrit, le 18 décembre, à ce avaient souscit, le 18 décembre, à ce texte. Les signataires demandent « que l'on renonce à bâir une Europe intégrée et uniforme, pour aller au contraire dans le sens de la diversité, de la coopération et de l'arbitrage». Ils ajoutent : «Cette Europe n'a nui besoin de la monnaie unique, ni de la défense intégrée, ni de la diplomatie commune».

#### M. Longuet: deux conditions de réciprocité

credi 18 décembre, le burezu politique de l'UDF déciare « approuver globalement les accords conclus par les Douze à Maastricht». Il « exige le tions et rappelle «que tout éventuel référendum sur la Constitution doit être obligatoirement précédé par un débat et par un vote à l'Assemblée nationale et au Sénats. En conclusionale et au Sénats. En conclusionale et au Sénats. sion, les dirigeants de l'UDF rétiè-tent leur mise en garde « contre toute tentation d'utilisation à des fins de politique intérieure du nécessaire

tions afin d'éviter de donner l'impression que l'opposition est divisée sur la politique européenne. M. Chirac a résumé ses propos en disant : « Nous voulons être constructifs, car nous acceptons l'évolution de l'Europe. »

Toutefois, un « Manifeste pour l'administration de la Constitution est engagée, il faudra y joindre la ratification de la faudra y joindre la rat

Le RPR et l'UDF ont réuni le sommet de Masstricht, continue le pas faire deux révisions de la Constitution à quelques mois d'intervalles, objecte-t-il. Le communiqué officiel de l'UDF me fait aucune allusion à la citoyen-ne fait aucune allusion à quelque se particular de la citoyen-ne fait aucune allusion à quelque se particular de la citoyen-ne fait aucune allusion à quelque se particular de la citoyen-ne fait aucune allusion à quelque se particular de la citoyen-ne fait aucune allusion à quelque se particular de la citoyen-ne fait aucune allusion à la citoyen-ne

ne fait aucune alhision à la citoyen-neté européenne. Le sujet a cepen-dant été débatu au sein du bureau politique. Officiellement, PUDF pré-lère attendre d'avoir en mains le texte des traités. Selon son sentraire général, M. François Bayrou, ce pro-jet « pose problème », compte term « des parcelles de pouvoirs étatiques » détenus par les maires et de leur participation à l'élection des séna-teurs.

Dans son entretien à Paris-Match, M. Giscard d'Estaing pose cette ques-tion: «Si nous sommes disposes à se faire entendre dans notre vie muni-cipale, sommes-nous prêts à leur don-ner la responsabilité de la conduire?» Pour sa part, M. Gérard Longuet, président du PR, s'est déclaré, mercredi 18 décembre sur RTL, favora-ble à cette disposition sous «deux conditions de réciprocité : que les Prançais puissent effectivement voter à l'étranger et qu'il y ait des accords militaires». «Je suis prêt à donner le droit de vote à des gens qui sont prêts

a M. Barre ne souhaite pas un réfé

rendum sur les accords de Maastricht. M. Raymond Barre a souhaité, jeudi 19 décembre sur France-Inter, qu'il n'y ait en 1992 qu'un seul référent conscient à le référent conscient à le référent conscient. qu'il n'y consacré à la réforme consti-tutionnelle plutôt qu'aux accords de Massiricht. Tout en rappelant qu'il était favorable à un septennat non lable plutôt qu'au quinquen nat, M. Barre a estimé que les réformes constitutionnelles suggétées par le chef de l'Etat devaient être faites par la «procédure directe» de l'article 11 de la Constitution, la voie du Congrès étant, selon hui, «un enter-rement de première classe». En revanche, il estime que les réformes constitutionnelles nécessitées par les accords de Maastricht devraient être réalisées par la procédure du Congrès.

le iournal mensuel de documentation politique après-demain

Fondé par la Ligue des droits de l'homme

offre un dossier complet sur :

LA JUSTICE ET LE CITOYEN

Envoyer 60 F (timbres à 2,50 F ou chèque à APRÈS-DEMAIN, 27, no Jean-Dolent, 75014 Paris, en spécifiant le dossier demandé ou 150 f pour l'abonnement annuel (60 % d'économie), qui donne droit à l'envoi gratuit de ce auméro

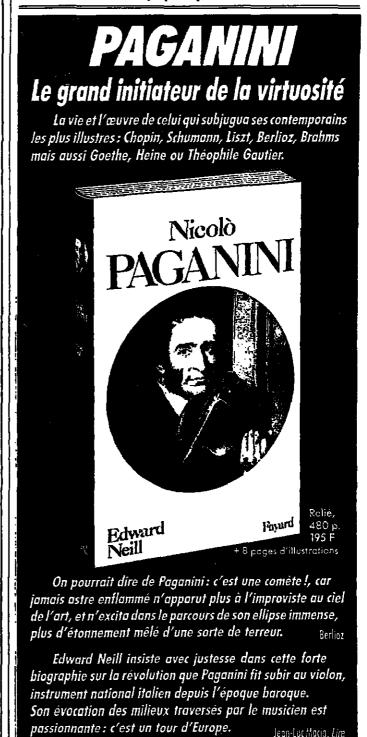

la Musique

L'Angleterre n'a plus le sens des valeurs!

\*ALLER SIMPLE OU ALLER-RETOUR 72 H MAXI SUR PLACE 550 F ALLER-RETOUR 5 JOURS MAXI SUR PLACE 850 F ALLER-RETOUR LONGUE DURÉE 1 100 F

CALAIS - DOUVRES JUSQU'AU 31/03/92 BOULOGNE - FOLKESTONE JUSQU'AU 31/12/91

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT lamais les traversées n'autont paru si courtes.

S MULTIPLY HOLD IN IN HER

California of the NE

Destiné à former des imams pour toute l'Europe

## Un institut supérieur islamique va ouvrir ses portes le 6 janvier en France

Précédée de polémiques, l'ouverture d'un « institut européen des sciences humaines », destiné à la formation d'imams, est prévue, kundi 6 janvier prochain, à Saint-Léger-de-Fougeret (Nièvre), près de Château-

Après deux faux départs depuis septembre, un « Institut européen des sciences humaines» va ouvrir ses portes dans la Nièvre, le 5 janvier, à cinquante-quatre étudiants musulmans pour en faire des imams. Le tiers viennent de France, les autres d'Angleterre, d'Alle-magne, de Yougoslavie, de Bulgarie et d'autres pays de l'Est. Deux cents dossiers au total ont été examinés, mais, compte tenu des capacités d'accueil encore modestes du centre de Bouthiloin, ancienne colonie de vacances de Schlumberger, seul le quart des candidats ont été retenus, dont deux femmes.

La couleur est clairement affichée: former, pour la première fois en Europe, un clergé destiné à encadrer les communautés musulmanes. Les imams manquent, en France par exemple, où les associations locales font venir des pays du Maghreb de vrais ou de pseudoimams, dont la compétence et l'or-thodoxie échappent à tout contrôle.

De là à faire de l'«université» créée par l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) - qui fédère une centaine d'associations un «sanctuaire» d'où partiraient pour toute l'Europe des mission-naires de l'islam, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi. Depuis l'été, la polémique a gagné du ter-rain. D'où vient l'argent? Est-il pru-

dent de laisser à l'initiative privée le soin de former un clergé musulman? Est-ce le bon moyen d'accli-mater l'islam à la société européenne? Autant de questions posées par un dossier que les autorités se refilent comme un mistigri.

Le Conseil de réflexion sur l'is-lam en France (CORIF), instance officielle créée en 1990 par M. Joze, attend le démarrage de l'institut pour inscrire le sujet à son ordre du jour. La préfecture de la Nièvre et le ministère de l'intérieur retranchent derrière le caractère privé de l'établissement. Ils n'ont aucun moyen de s'opposer à une association qui donne des cours de théologie musulmane, pas plus que pour des associations d'enseignement du bouddhisme ou des arts martiaux. Quant au ministère de l'éducation nationale, il a bien reçu de l'institut de Saint-Léger-de-Fougeret une demande d'agrément, mais, depuis, il «fait le

#### Des fonds du Golfe

Promotrice du projet, l'Union des organisations islamiques de France prétend avoir pris toutes les garan-ties possibles d'indépendance. « Notre règle d'or, c'est de n'accepter aucun centime de quelque gouverne-ment musulman que ce soit », dit, la main sur le cœur, M. Ahmed Ben Mansour, secrétaire général de l'UOIF. Mais, depuis deux ans, lui et ses amis ne cessent de collecter des fonds, en Europe certes, mais aussi auprès de richissimes com-merçants et hommes d'affaires des pays du Golfe (Arabie saoudite, Koweit, Emirats), ainsi que de la Ligue islamique. 5 millions de mais n'a, il est vrai, jamais parti-

francs ont été récoltés: les deux tiers de cette somme ont déjà servi à l'aménagement du centre, le reste devant être versé sous forme de bourses aux étudiants.

Le caractère universitaire et européen de l'établissement est affirmé dans les statuts. Les étudiants sont recrutés au niveau du bac ou d'un diplôme équivalent et doivent rési-der dans les pays d'Europe. Ils auront des cours d'arabe, de droit musulman, et apprendront les prin-cipes fondamentaux (oussoul) de pour le moment, recrutés : M. Ahmed Djaballah, tunisien, diplôme de la Sorbonne, et M. Djafa Elkange, français d'origine syrienne. L'objectif est de favoriser l'émergence d'un «islam européen», assure M. Zuhair Mahmoud, irakien. Nombre de personnalités musulmanes, mais aussi catholiques ou juives, ont été pressenties pour donner soit des cours réguliers, soit

Mais des refus polis ont été opposés. Car si le conseil d'admi-nistration de l'institut de la Nièvre est présidé par un islamologue algérien, M. Ounif Guergah, hors de tout soupçon, il n'en va pas de même de certains militants intégristes notoires qui ont apporté leur comme membres d'un « conseil scientifique» qui a préparé le lan-cement du projet. Dans la liste des «conseillers» de l'«université», on trouve ainsi le nom de M. Fayça! Maoulaoui, libanais proche d'Ensien, aujourd'hui interdit. M. Mah-foud Nahnah, algérien, ancien membre du Front islamique du

cipé aux travaux de lancement «Etre frère musulman n'est tout de même pas un délit », se désend M. Ben Mansour, secrétaire général de l'UOIF et membre du CORIF.

Secrétaire d'Etat à l'intégration M. Kofi Yamgnane a dénoncé la création de cet institut privé, «s'apprétant à produire des imans dont le souci n'est certainement pas d'intégrer l'islam à la société française». Alors qu'il était ministre de l'intérieur et des cultes, M. Pierre Joxe s'était pronoucé pour la créa-tion d'un institut public de théolo-gie musulmane. Toutefois, il n'était pas favorable à son implantation dans une région concordataire, à Strasbourg, comme le souhaitent toujours M. Mohamed Arkoun et d'autres intellectuels musulmans en

M. Philippe Marchand, succe seur de Pierre Joxe, s'inspire de la même philosophie : il est exclu que, par le biais d'un Institut public de formation, l'Etat se voit obligé de financer directement un clergé islamique en France, comme il le fait pour les rabbins, les curés ou les pasteurs d'Alsace et de Moselle.

Si l'enseignement supérieur français ne manque pas d'équipes et de centres de recherche et d'enseignement de l'islam, la question de la formation proprement dite des imams - donc de l'encadrement de la communauté musulmane - reste entière. Pour des raisons politiques liées au débat sur l'immigration. Pour des raisons qui tiennent surtout à la dépendance financière de l'étranger de la communauté musuimane: « L'islam en France est ultramontain, dit un responsable. Il faut qu'il devienne gallican! »

emportés par des ballons plus gros ou embarqués sur plusieurs avions raient permettre de confirmer ou d'infirmer la distorsion des du Pinatubo.

Outre le «spectromètre à ultra-violet et visible» qui a volé le 13 décembre et qui revolera plusieurs fois, il existe treize autres appareils du même type installés dans des stations au sol réparties un peu partout dans le monde (jusqu'en Terre-Adélie) et envoyant tous les jours leurs données par satellite. Ainsi pourra-t-on étalonner ces quatorze appareils les uns par rapport aux autres et valider leurs mesures de façon indiscutable.

Cet appareil, qui a volé pour la première fois grâce à un ballon lancé à Aire-sur-l'Adour en septembre dernier, pèse 19 kilos avec son emballage, un microprocesseur (qui, d'abord décide des cycles et des de la lumière recue du soleil. ensuite commence à digérer en temps réel les données enregistrées avant de les retransmettre à Esrange), un émetteur, un système de localisation en trois dimensions, un appareil de mesure des tempé-ratures et des pressions. Cela repré-sente un gros progrès et de grandes économies par rapport au modèle de 1983-1985, qui pesait 250 kilos. YVONNE REBEYROL

**FAITS DIVERS** □ Un cadre du contingent mis en cause après le décès d'un appelé de Metz. - Après le décès de Jocelyn Breger affecté au 2° régiment du génie de Metz (le Monde des 12, 15 et 16 décembre), le ministère de la défense a précisé, mardi 17 décembre, que « le jeune appelé a eu un malaise au cours d'un effort physique imposé collectivement par un cadre appelé ». Ce communiqué du SIRPA confirme des informations précédentes selon lesquelles un jeune sergent du contingent avait infligé des « pompes » à ses camarades de chambrée. L'armée affirme que l'état de santé de Jocelyn Breger, qui est décédé d'une crise cardiaque, était suivi de près depuis son

incorporation. a Cinq appelés inculpés pour le viol d'une autre recrue. - Cinq appelés, étudiants en médecine et en kinésithérapie, ont été arrêtés, lundi 16 décembre à Marseille, et inculpés de viol sur la personne d'un autre conscrit affecté dans une unité de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence). Ces recrues, âgées de vingt à vingt-cinq ans, avaient infligé ces sévices à leur camarade à l'issue d'une soirée très arrosée pour «fêter» les classes. Leurs identités n'ont pas été communiquées par l'armée.

**ÉDUCATION** 

Pour régler « définitivement » le contentieux

### M. Jospin propose 1,8 milliard à l'enseignement privé

M. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, a adressé, mercredi 18 décembre, au Père Max Cloupet, secrétaire général de l'enseignement catholique, une lettre proposant de régler « définitivement » le contentieux relatif au forfait d'externat qui oppose l'enseignement privé à l'Etat. Un protocole d'accord, qui pouvait déboucher sur le dépôt, jeudi 19 décembre, d'un amendement à la loi de finances rectificative pour 1991, prévoit, comme le demandait les responsables de l'enseignement privé, le versement de 1,8 milliard de francs en six tranches annuelles d'un montant de 300 millions de

En soulignant, dans la lettre qu'il a adressée au secrétaire général de l'enseignement catholique, « qu'aucun gouvernement n'a, à l'occasion de contentieux ou de rattrapages. consenti d'effort aussi important et ce en dépit d'un contexte budgétaire par-ticulièrement difficile », M. Jospin souhaite éteindre définitivement le fen qui couvait, depuis plusieurs mois, entre le ministère de l'éduca-tion nationale et les responsables de l'enseignement privé.

Au chapitre des plus importants motifs de mécontentement figurait la «dette» de l'Etat concernant le forfait d'externat (la part de l'Etat dans les frais de fonctionnement de l'enseignement privé). Les responsables de l'enseignement privé réclamaient à cor et à cri, en vertu de la loi Debré de décembre 1959, l'application stricte du principe de parité dans le fonctionnement de l'éducation nationale et avaient évainé dans un premier temps, le retard accumulé quatre milliards de francs.

Début décembre, le ministère l'éducation nationale avait déjà accepté le principe d'une régularisa-tion de la situation pour 1991 (ins-cription de 60 millions de francs à la loi de finances rectificative de 1991) et de modifier ses modes de calcul pour 1992. Mais la Rue de Grenelle estimait, pour sa part, edémesurée», voire einquantifiable» la «dette pré-sumée» relative aux arriérés, et avait fait savoir qu'elle ne pouvait s'enga-ger au-delà d'un remboursement de 200 millions de francs.

En acceptant la demière offre de transaction formulée le 10 décembre par les responsables de l'enseigne-ment privé eux-mêmes (1,8 milliard répartis sur six ans), le gouvernement tente donc de désamorcer une véritable bombe préélectorale. En octobre dernier, l'Union nationale des asso-ciations de parents d'élèves de l'en-seignement libre (UNAPEL) avaient envoyé à M. François Mitterrand une pétition ayant recueilli huit cent Bretagne (d'où était partie la «guerre scolaire» de 1984) avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans cinq villes de Bretagne pour «sensibiliser» les responsables d'école privée « aux dossiers techni-

Cependant, le ministère de l'éducation nationale n'entend pas satis-faire l'intégralité des demandes de l'enseignement privé. M. Jospin envisage bien de prendre en charge. documentalistes du privé et propose eque s'ouvre une concertation» afin d'examiner les conditions dans lesquelles les maîtres de l'enseignement privé du second degré pourraient bénéficier du dispositif de formation [les instituts universitaires de formation des maîtres] mis en place en faveur des personnels de l'enseigne-

Le gouvernement, en revanche. n'entend pas céder aux exigences du des dispositions de la loi Falloux (réclamée avec insistance par les députés centristes), limitant à 10 % la part des collectivités locales dans les dépenses d'investissement des établissements du second degré privé.

Les responsables de l'enseignement privé, qui obtiennent satisfaction sur l'essentiel de leurs revendications financières, devaient donner leur réponse jeudi. M. Jospin, qui répon-dait mercredi 18 décembre à une question d'actualité à l'Assemblée nationale, n'a pas caché qu'il espérait que ses interiocuteurs tiendraient compte de ses propositions, « alors que d'autres s'efforcent de politiser un dossier qui ne devrait pas l'être».

JEAN-MICHEL DUMAY

Une lycéeme est exclue pour port de foutard ishunique à Methouse (Hant-Rhin). — Une élève de seconde du lycée Albert-Schweitzer de Muihouse (Haut-Rhin) a été exclue mardi 17 décembre, en raison de son insistance à porter le foulard islamique. Peu après la rentrée, plusieurs professeurs avaient refusé de l'admet-tre dans ieurs cours avec son foulard. La jeune fille et sa famille ont huit jours pour faire appel de la décision auprès du recteur d'académie. L'asso-ciation SOS-Racisme Alsace a désapprouvé l'exclusion de la lycéenne. Elle estime que la décision prise « va à l'encontre des objectifs que se fixe l'école publique, surtout dans une région concordataire».

### Selon un rapport parlementaire

### L'action sociale souffre d'une décentralisation inachevée

l'action et l'aide sociales, M. Bernard Derosier, député (PS) du Nord, a regretté d'avoir trop ren-contré au cours de son enquête, d'une part, des hauts fonctionnaires n'ayant pas vraiment intégré la décentralisation et répugnant à abandonner des domaines qui ne sont plus de leur compétence, et. d'autre part, des responsables de collectivités territoriales qui ont tendance à reproduire les modes de fonctionnement figés de l'Etat « et ne se positionnent pas assez en tant que porteurs d'une politique dont ils sont pourtant responsables ». « La décentralisation ne peut se limiter à une substitution d'administrations et doit déboucher sur une véritable politique choisie et mise en œuvre par les élus locaux», souligne le rapporteur.

Si aujourd'hui, affirme M. Derosier, plus personne ne souhaite remettre en question la décentralisation, il existe encore des zones d'ombres qui débouchent sur des conflits de compétences. Faute de savoir qui fait quoi, des textes comme la loi Creton sur l'hébertement des enfants handicapés ne sont pas appliqués. « Dans ce secteur des personnes handicapées, on constate que les dépenses d'aide sociale ont poursuivi leur croissance alors que de nouvelles charges pèsent sur les départements, et qu'aucun arbitrage politique n'a permis de fixer de manière incontestable et définitive les responsabilités respectives de l'Etat, de l'assurance maladie et des dénartements », écrivent

En présentant à la presse, mercredi 18 décembre, le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur la décentralisation de aux collectivités locales des responsabilités quasi exclusives dans le domaine de l'aide sociale aux per-sonnes àgées, mais ont aussi orga-nisé des chevauchements complexes de compétences.»

La commission propose notamment de créer au niveau du dépar-tement une cellule – un service médico-social d'aide à la dépendance - qui coordonnerait les diffé-rentes actions bénéficiant aux per-sonnes dépendantes. Elle suggère surtout de remplacer l'allocation compensatrice en une prestation d'aide sociale de maintien à domicile qui ne serait plus à la scule charge des collectivités locales. Prévue pour venir en aide aux personnes handicapées, cette allocation sert de plus en plus au soutien des personnes âgées dépendantes, et grève lourdement les budgets

Enfin, pour améliorer les rapports entre les différents partenaires de l'action et de l'aide sociales, la com-mission recommande de revoir les contrats de plan Etat-Région afin de tenir compte des départements quand ils sont concernés, notamment en matière d'hébergement des personnes âgées. Elle souhaite également que soient rétablis les conseils départementaux de développement social créés en 1986, puis supprimés en 1987, mais qui permettaient, rappelle M. Derosier, de réunir tous les acteurs de l'action sociale (département sociale (département, commune,

CHRISTIANE CHOMBEAU

## Les volcans contre l'ozone

Suite de la première page

Le neuvième lancer de ballons de l'EASOE (European Arctic Stratos-pheric Ozone Experiment) (1) a été réussi (le Monde du 13 novembre).

En une heure et vingt minutes, le ballon et ses colis sont arrivés à l'altitude de 30 kilomètres, à laquelle ils ont continue leur parcours pendant dix-huit minutes. A 13 h 15, le ballon a largué ses colis, qui, freines par le parachute, sont retombés en Finlande, non loin de la frontière suédoise. Ils ont atterri à 180 kilomètres d'Esrange. Cela a permis à un hélicoptère suédois de rapporter les colis à leur point de départ dès la matinée du 14 décembre.

Pendant la montée et le vol à 30 kilomètres d'altitude, le «spec-tromètre ultraviolet et visible» concu par le service d'aéronomie du CNRS a mesuré l'ozone (une molé-cule faite de trois atomes d'oxy-gène), le dioxyde d'azote (NO<sup>2</sup>), la gener, le dioxyde d'azote (NO<sup>2</sup>), la vapeur d'eau, les aérosols volcaniques émis en juin dernier par le Pinatubo philippin, plus les composés chlorés et les molécules de chlore ainsi que le dioxyde de soufre, d'origine votcanique lui aussi.

Toute cette campagne, au cours de laquelle sont prises des mesures in situ grâce aux ballons, par en dessous depuis les avions et les stations au sol, par en dessus avec les satellites, sont indispensables pour comprendre la dynamique de l'ozone dans les régions arctiques. Elles sont la «réplique» obligatoire des campagnes étudiant, depuis plu-sieurs années, le «trou» qui se pro-duit en septembre, octobre et le début de novembre (printemps austral) depuis 1979 dans l'ozone stratosphérique antarctique.

#### Le rôle de l'eau

Le dioxyde d'azote joue un rôle essentiel de «pivot» dans la chimie de tous les oxydes d'azote. La haute atmosphère « normale » contient vingt parties par milliard (ppb) d'oxydes d'azote. S'il y a déficit des oxydes d'azote, le chlore atomique et moléculaire ainsi que plusieurs oxydes de chlore deviennent actifs et détruisent l'ozone. S'il y a excès d'oxydes d'azote, tous les chlores sont consommés pour former des nitrates de chlore qui ne s'attaquent pas à l'ozone.

Deux facteurs peuvent contribuer à faire disparaître les oxydes d'azote : d'une part, les nuages stratosphériques faits de cristaux de glace qui se forment entre 14 et 26 kilomètres d'altitude, lorsque la température descend aux alentours de - 80 °C ou plus bas encore;

d'autre part, les aérosols volcanidisparaître les oxydes d'azote, et tous les radicaux chlorés deviennent alors actifs et détruisent l'ozone.

De plus, l'acide nitrique est très soluble dans l'eau. Il rentre donc dans les gouttelettes d'eau surfon-due et les cristaux de glace. Ceux-ci grossissent et tombent, sous l'effet de la pesanteur, en dessous de la tropopause (2). Depuis le début de la campagne de l'EASOE, le 15 novembre dernier, on a constaté que, dans les hautes latitudes de l'hémisphère Nord, les oxydes d'azote avaient disparu de la stratosphère au-dessous de l'altitude de 24 kilomètres. Rappelons que l'ozone stratosphérique, qui protège toute la matière vivante des terres

Certes, les éruptions volcaniques tral ne se forme que depuis 1979. Les spécialistes ont trouvé l'explitosphère : il y a une sorte de seuil, destructrice de l'ozone stratosphérique et ce seuil a été franchi pen-

ques composés d'eau liquide surfon-due ou de glace et de sulfates. Les oxydes d'azote se combinent, en effet, à l'eau pour donner de l'acide nitrique. Celui-ci est inoffensif pour l'ozone, mais sa formation fait

émergées des effets nocifs des ultra-violets, est «concentrée» entre les altitudes de 20 et 25 kilomètres. La campagne EASOE a com-mencé le 15 novembre et doit

s'achever le 31 mars. Il s'agissait de connaître la situation dans la stratosphère avant les grands froids de l'hiver arctique qui font se former les nuages stratosphériques. On espérait ainsi comparer cette situa-tion, d'abord avec celle résultant de la présence, en janvier, des nuages stratosphériques, ensuite avec celle induite à partir de la mi-février par la réapparition du soleil. Sous l'effet du soleit, lorsque celui-ci commence à être assez haut au-dessus de l'ho-rizon, tous les chlores deviennent

actifs et détruisent l'ozone. Ce programme comparatif est bouleversé par les quelque 12 mil-lions de tonnes d'aérosols volcaniques lancés dans la stratosphère en juin dernier par le Pinatubo (3) qui, au-dessus de la Laponie, absorbent 10 % à 15 % du rayonnement solaire dans le visible et l'invisible (le Monde du 16 octobre).

et les nuages stratosphériques ont existé de tout temps alors que le «trou» d'ozone du printemps auscation de ce nouvel état de fait dans la teneur en chlore de la straqui paraît être de 2 ppb. Jusqu'à 2 ppb de chlore, les aérosols volcaniques et les nuages stratosphéri-ques n'ont aucun effet sur la chimie dant l'hiver austral 1979-1980. Il y a douze ans, en effet, la teneur de la haute atmosphère en chlore était région.

déjà de l'ordre de 2 ppb aiors que la teneur «naturelle» n'était que de 0,6 ppb. En 1991, on en est à 3,8 ppb...

Depuis douze ans, les aérosols volcaniques peuvent donc agir comme des catalyseurs qui activent les réactions chlore-ozone. D'où vient l'augmentation régulière de la teneur en chlore? Des chlorofluorocarbones (CFC) fabriqués par l'homme, dont les molécules très stables diffusent lentement jusque dans la stratosphère et s'y accumu-

#### Une distorsion des mesures?

Les premiers « voyages » du « spectromètre ultraviolet et visible» et ceux des autres appareils faits au-dessus de la Laponie depuis le début de l'EASOE semblent montrer que les aérosols volcaniques faussent les mesures de l'ozone faites à distance, d'en haut par les satellites, d'en bas par les stations au sol. Ces télémesures indiquent qu'au-dessus de l'Arctique la teneu en ozone est actuellement de 2,7 millimètres (4) alors que la teneur normale pour la saison et la latitude est de 3,5 mm. Dans le même temps, les premières mesures in situ faites depuis le début de l'EASOE par les « expériences » emportées par les balions montrent que la teneur en l'ozone est nor-

A la fin de l'EASOE, 700 sondages mesurant l'ozone in situ grace à des petits ballons lancés d'Esrange et de onze stations des hautes latitudes septentrionales ainsi que les mesures faites par divers appareils

(1) Participent à l'EASOE, les Douze, la Suède, la Norvège, l'Islande et la Fin-lande, la Suisse et l'Autriche ainsi que les Etats-Unis, l'URSS. La campagne doit se poursuivre jusqu'au 31 n

(2) La tropopause sépare la basse atmosphère de la stratosphère. Son altitude est d'environ 7 à 8 kilomètres audessus des régions polaires et de quelque 17 ou 18 kilomètres au-dessus de la zone

(3) Il y a en aussi le réveil de l'Unzen, mais ce volcan japonais a émis peu d'aé-rosols. En revanche, l'Hudson, un volcan du sud du Chili, a été le siège en soût dernier de très importantes projections d'aérosols. La région étant peu habitée, l'activité de ce volcan n'a pas gêné grand monde et est passée inaperçue (sauf de la région de l'Argentine ainte à l'est du volcan). Mais les accessités à l'est du volcan). region de l'Argentine sinnée à l'est ou-volcan). Mais les appareils de mesure de Terre-Adélie ont déjà détecté que la quantité d'oxydes d'azote de la strato-sphère antarctique avait diminué de moi-

(4) Si toute l'atmosphère était à la même pression de 1 bar et à la tempéra-ture uniforme de 23 °C, elle aurait une écaisseur de 8 kilomètres dont l'oz occuperait une «iamelle» de 3 millimètres. Ces 3 millimètres constituent la valeur de base des mesures de l'ozone, même si, dans la réalité, la toneur en



de l'Académie française

# SOCIÉTÉ

JUSTICE

Dans l'affaire des comptes de l'OM

### M. Gaudino est autorisé à engager une action en justice contre M. Tapie

L'ex-inspecteur Antoine Gaudino vient d'être autorisé, par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre, à engager « à ses risques et périls», une action en justice dans l'affaire des comptes de l'OM.

MARSELLE

de notre correspondant régional

Cette décision est fondée sur l'article L 316-5 du code des communes qui donne à tout contribuable «le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celleci, préalablement appe-lée à en délibèrer, a refusé ou négligé d'exercer». M. Gaudino estime que la ville de Marseille a subi un dommage du fait d'un emploi délictueux des subventions qu'elle accorde à l'Olympique de Marseille, ainsi qu'un préjudice moral en raison d'une atteinte portée à son image,

Son initiative fait suite à une enquête préliminaire de police, ordonnée le 19 novembre 1990 par le parquet de Marseille au sujet des comptes de l'OM. Des documents comptables saisis au siège du club avaient notamment permis de révéler le versement de primes occultes à plusieurs joueurs par le biais de prêts apparemment fictifs ainsi que le paiement, sans cause véritable, d'importantes sommes d'argent au profit de mystérieux intermédiaires (le Monde du 24 avril).

#### Dossier en sommeil

Entendu par la police, le 21 avril, le président de l'OM, M. Bernard Tapie, avait reconnu que l'enquête « avait mis en lumière des anomalies » tout en invoquant les mœurs propres au football professionnel. Dans un rapport adressé, le 4 juillet, à la chancellerie, le procureur de la République de Marseille, M. Olivier Dropet, avait alors « réitéré [son] intention de requérir l'ouver-ture d'une information dans cette procèdure des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance » visant MM. Tapie, Michel Hidalgo, ex-manager général du club, Jean-Pierre Bernes, directeur general, dain Laroche, directeur adminis tratif et financier, et « tous autres ».

Dans sa réponse à ce rapport, la chancellerie n'aurait pas dissuadé le parquet de Marseille d'engager des poursuites, mais lui aurait conseillé de se concerter au préalable avec l'administration fiscale. En 1990, celle-ci avait en effet procédé à une vérification des comptes de l'OM susceptible de déboucher, soit sur un redressement, soit sur une action pénale. | 21 novembre).

Depuis le mois de septembre, le dossier est manifestement tombé dans un sommeil d'où M. Gaudino veut absolument le sortir avant les élections régionales. L'ex-inspecteur, qui doit présenter une liste dans les Bouches-du-Rhône, a l'intention de déposer entre les mains du doyen des juges d'instruction de Marseille une plainte avec constitution de partie civile contre M. Tapie pour les délits mentionnés dans le rapport du procureur de la République, « M. Tapie a implicitement reconnu qu'il fraudait le fisc, nous a-t-il déclaré. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas poursuivi comme l'ont été Claude Bez (ex-président des Girondins de Bordeaux] ou Roland Courbis [exmanager du SC Toulon]».

#### Deux plaintes irrecevables

Après y avoir été autorisés par le tribunal administratif, deux autres contribuables marseillais ont déjà engagé des actions en justice dans l'affaire des comptes de l'OM. Il s'agit de MM. Hubert Savon, conseiller régional (FN), et Marius Mouret, un artisan taxi supporter de l'OM, qui ont déposé plainte, respectivement les 17 octobre et 28 novembre, le premier pour détournement de fonds, le second pour faux, usage de faux et abus de confiance. Il paraît probable, toutefois, que ces plaintes, déposées en période de session parlementaire, seront déclarées irrecevables en ce qui concerne M. Tapie. Le parquet a pris des réquisitions en ce sens. M. Mouret a, par ailleurs, fait citer directement M. Tapie devant la 6 chambre du tribunal correctionnel de Marseille à son audience du 6 février 1992.

EN BREF Les frères Chaemet font appel. -MM. Jacques et Pierre Chaumet 11 L'Oréal et le boycottage par les pays arabes. - Le numéro un mon-dial des cosmétiques a amoncé meront fait appel mercredi 18 décemcredi 18 décembre qu'e il prend l'ini-tiative de solliciter un avis juridique qui permettra d'éclairer définitivement les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de déboycottage qui a suivi l'acquisition du groupe Helena Rubinstein». Cette mission a été confiée à M° Jean-Louis Bismuth, avocat à Paris et professeur agrégé des facultés de droit. Cette décision fait suite aux accusations portées par M. Jean Frydman, ancien vice-pro M. Jean Frydman, ancien vice-pres-dent de Paravision, une filiale de L'Oréal, qui reprochait à cette société d'avoir cédé aux pressions du bureau du boycottage (d'Israël) de la Ligue arabe. Sur sa plainte, l'ex-PDG de L'Oréal, M. François Dalle, a été

bre du jugement rendu la veille par la 11: chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui les a condamnée pour a escroqueries, abus de consiance, banqueroute et exercice délai d'appel (dix jours après le jugement) mais leur action suspend l'exécution de la peine. inculpé le 19 novembre de faux et de discrimination raciale (le Monde du

tembre, à l'ascension du mont Blanc. FOOTBALL: championnat de France

son avance Grâce à un match nul (0-0) avec le Paris SG, qui a été l'occasion d'établir un récord de recette en championnat de France (7000 595 F) le 17 décembre, l'Olympique de Marseille a conforté sa première place au classement de cette compétition. Les résultats de la vingt-troisième journée disputée mardi 17 et mercredi 18 décembre sont les suivants :

Marseille accroît

mort d'une personne. Ils participaient

régulièrement au stage d'escalade de

Merry-sur-Yonne et ils avaient été

sélectionnés pour participer, mi-sep-

Paris-SG et Marseille 0-0; Mont-\*Paris-SC et Mansaue 0-0; \*Moni-pellier b. \*Toulon 1-0; \*Lyon b. Monaco 2-0; Lens b. \*Sochaux 2-1; \*Nimes et Auxerre 0-0; \*Caen et Nantes 1-1; Le Havre b. \*Rennes 2-0; \*Metz-Nancy reporté; \*Lille et Cannes 0-0; \*Toulouse et Saint-Filierne 1-1

Classement: 1. Marseille, 33 pts; 2. Monaco, 29; 3. Paris-SG, Caen et Le Havre, 28; 6. Montpellier, 26; 7. Auxerte et Nantes, 25; 9. Metz et Lille, 24; 11. Toulouse, 23; 12. Saint-Etienne et Lens, 22; 14. Nîmes, 21; 15. Toulon, 20; 16. Lyon, 19; 17. Cannes et Rennes, 17; 19. Sochaux, 15; 20. Nancy, 10.

 L'Allemagne qualifiée pour l'Eu-ro-92. – L'équipe d'Allemagne de football, victorieuse du Luxembourg (4-0) mercredi 18 décembre à Leverkusen, est devenue la huitième et dernière qualifiée pour la phase aussi engager le Français Philippe | finale du championnat d'Europe qui se disputera en Suède du 10 au 26 juin 1992.

A la cour d'assises de Paris

### La sinistre routine des agresseurs de vieilles dames

Accusé d'avoir participé à une dizaine d'agressions commises contre des personnes âgées en octobre et novembre 1984, Jeanience commis par son ami (le Monde du 19 décembre).

accusé dans une telle série de crimes commis sans témoin semble bien avoir mené la cour d'assises au-delà de ses limites. Dans la plupart des affaires soumises habituellement aux jurés, l'examen d'un seul crime demande au moins une journée d'audience et parfois une semaine ou même plus dans quelques dossiers délicats. Cependant, mercredi 18 décembre, la cour d'assises de Paris s'est penchée sur huit crimes en un pen plus de trois heures.

Certes, Mathurin offre dans chaque cas le même schéma de réponse. Oui, il accompagnait Paulin lorsque celui-ci cherchait une victime dans la rue. Oui, ils la suivaient tous deux jusqu'à son domicile. Oui, Paulin l'attaquait quand elle avait ouvert la porte. Oui, Mathurin fouillait l'appartement. Non, Mathurin de frapartement les nicities les les partements de les properts de la propert de la prop pait pas les victimes. Non, il ne voyait pas Paulin les tuer ou les torvoyan pas rainni es tota de la tota transcent. Et les mêmes phrases revien-nent, A la troisième affaire, Mathurin résume: «C'était toujours le même mode opératoire.»

fois et s'arrête pour dire : « Non...

c'est trop cruel...» Avant de poursuivre, d'une voix inaudible, sans pouvoir décrire les sévices que Paulin

infligeait aux femmes âgées pour leur faire dire où elles cacharent leurs économies. Mais les rapports des méde-cins légistes font état de violences inoules. «Il était fou furieux quand il ne trouvait pas l'argent», murmure Mathurin qui accuse Paulin d'être Mathurii qui accuse rauhn d'etre celui qui a versé un produit à base de soude caustique dans la bouche d'une victime : «Je hi ai dit de ne pas faire ça...» Mais l'avocat général Philippe Bilger rappelle à la cour que Paulin avait désigné Mathurin

autre femme de quatre-vingts ans a bles, mais Mathurin refuse d'en parlet: «Je ne veux pas revivre ça.» Et, pour échapper aux questions, il ajoute : « J'étais dans la salle à côté. » Ce système de défense est compris par le professeur Serge Bornstein, expert psychiatre, qui souligne la dif-férence existant entre les deux

hommes. « Chez Paulin, il n'y a aucun frein aux interdits. C'est un grand faure, un grand prédateur.» Et il amorce une explication du com-portement de cet homosexuel: « il avait un dégoût méprisant des femmes et surtout des vieilles femmes. Au-delà de l'appât du gain, c'est le meurtre de la grand-mère au niveau symbolique. » Quant à Mathurin, il lui paraît avoir conservé «un relatif sens moral», car, selon l'expert, «il n'a pas la pointure d'un assassin hors série, mais il a été tellement fasciné par Paulin qu'il lui a emboîté le pas ». La rencontre du dominant et du dominé constitue pour le spécialiste une circonstance « où chacun a trouvé en quelque sorte son double idéal».
Lorsqu'on demande au psychiatre si
Mathurin peut récidiver, il estime
que c'est peu probable, mais la question lui paraît «sans objet» car « il
est anéanti, dépassé par cette histoire
qui est l'aboutissement d'une enfance
mentale il a conscience que so vie meurirle. Il a conscience que sa vie est terminée. C'est un homme fini.»

Verdict vendredi 20 décembre. **MAURICE PEYROT** Au moment où l'Union soviétique de Fleury-Mérogis. - Deux détenus mineurs du centre des jeunes détenus (CID) de Fleury-Mérogis (Essonne), disparaît, une nouvelle en stage de varappe sur la base de plein air de Merry-sur-Yonne pres d'Auxerre, se sont évadés dans la édition augmentée de nuit du 17 au 18 décembre. Ils sont soupçonnés d'avoir ensuite agressé un couple à Bazarne (Yonne). Christophe et Frédéric, âgés de dix-sept ans, avaient été condamnés à huit ans de détention, dont deux ans avec sursis, par le tribunal pour enfants de Béthune (Nord) en avril 1990. Ils avaient été jugés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la

1 :: 1



illégal de la profession de banquier ». M. Jacques Chaumet, soixante-quatre ans, a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis, et M. Pierre Chaumet, soixante-trois ans, à quatre ans de prison, dont trente mois avec sursis. Tous deux ayant été détenus durant six mois, de juin à décembre 1987, lors de l'instruction de leur dossier, ils auraient dû retourner en prison à la fin du

### EQUIPEMENT

Une nouvelle politique

# Les autoroutes soignent le décor

Plus de 80 millions de francs, soit 1 % du coût des travaux, seront consecrés à la mise en valeur des paysages le long des autoroutes Clermont-Ferrand-Bóziers (A75) et Vierzon-Brive (A.20), C'est ce qu'a annoncé M. Paul Quilès, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, mercredi 18 décembre à Paris. Cette décision illustre la nouvelle politique de la direction des routes, qui souheite désormais mieux prendre en compte l'environnement. La relance du programme autoroutier se heurte en effet, sur le terrain, à l'opposition de multiples associations. Les ingénieurs dolvent donc intégrer cette nouvelle sensibilité en affinant le dessin de leurs ouvrages et en les insérant mieux dans le paysage.

Une première expérience va être lancée sur les deux autoroutes publiques, A 75 et A 20, où l'Etat a les mains libres, et qui traversent des régions Bement rurales. Selon la ministre, il s'agit d'y concilier d'une manière « exemplaire » la technique et l'environnement, il souhaite que les collectivités locales s'associant à cette

action en signant des chartes de mise en valeur et en doublant les crédits paysagers de l'Etat.

Pour étendre cette politique au reste de l'Hexagone, la direction des routes sera assistée d'un collège de quatorze experts, dont les travaux seront coordonnés par l'architecte paysagiste Bernard Lassus. Le groupe, qui comprend des praticiens de multiples disciplines ayant trait à l'environnement (architectes, urbanistes, géographes, écologistes, acousticiens, forestiers, spécialistes des sites), dressera par exemple l'inventaire de tous les points sansibles du schéme autoroutie et s'efforcere de concevoir de

De son côté, la direction de l'architecture et de l'urbanisme établira des plans de paysage comportant un diagnostic des projets et des propositions concrètes. Cinq études expérimentales sont d'ores et déjà lancées, dont la plus avancée concerne le contournement autoroutier de Saint-Flour (Can-

MARC AMBROISE-RENDU

**SPORTS** AUTOMOBILISME: championnat du monde des rallyes

Le retrait de Lancia

Après avoir conquis dix titres

en championnat du monde des rallyes depuis 1970, Lancia, qui avait céussi un nouveau doublé (constructeurs et pilotes avec le Finlandais Juha Kankkunen) en 1991, a annoncé, mercredi 18 décembre dans un communiqué, la suspension de ses activités en compétition pour concentrer ses efforts sur la production de série. Le communiqué ne précise pas les motifs qui ont entraîné cette surprenante décision alors que le constructeur italien venait de terminer les 5 000 exemplaires de la nouvelle Delta 16 V, nécessaires pour son homologation en championnat.

Les voitures italiennes seront toutefois présentes dans la compé-tition mondiale en 1992. Martini Racing qui soutenait financière-ment l'effort de Lancia en compétition depuis onze ans, apportera son aide au Jolly Club, une écurie privée qui fait courir les voitures italiennes depuis plusieurs années. Le Martini Racing communiquera dans les prochains jours ses programmes et le détail de son organisation pour la saison prochaine, mais il paraît acquis que Juha Kankkunen et le Francais Didier Auriol seront les deux pilotes de l'écurie qui pourrait Bugalski et l'Italien Andrea Aghini dans certaines courses.

Thierry Mathurin a reconnu, devant la cour d'assises, avoir accompagné Thierry Paulin, décédé en 1989, lors de sept attaques de femmes ayant entre sobante-quinze et quatre-vingtonze ans, dont cinq ont été assas-sinées après avoir été torturées. Mais il affirme n'avoir été que le témoin passif des actes de vio-

Le comportement négatif d'un

Pourtant, Mathurin se trouble par-

4.5 agraphic of the second of the

 $(x,y) = (x,y) \oplus (x,y) = (x,y)$ 

liard

1000

ಸುಕ್ಷ ನಿರ್ವಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಕು

المراجع والمراجع

9 1 44 B

agency service

 $\Delta R = S_{\rm B} + R_{\rm B} / R_{\rm B}$ 

1 7 462 .

200

 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1$ 

 $\operatorname{vec}(2n-2)^{-1} + \operatorname{vec}(-2n-1)^{-1}$ AND THE PARTY Seed of the second

المحارب والموثر المحار

April 2000 Section 18

go jarraga samo agrico assi 

Care Care Care Care

$$\begin{split} & = \sup_{x \in \mathcal{X}_{k}} \sup_{x \in \mathcal{X}_{k}} \sup_{x \in \mathcal{X}_{k}} \left| \frac{1}{|x|^{2}} \frac{1}{|x|^{$$

1 - Marie Carlot of Carlot 13. 1887 S. Willes . 4. 45 المراجع garage value of the control of the con-The second se The second second second Service of the servic

A CONTROL OF THE STATE OF THE S And the second s The second secon Mary Service Control of the Control The second secon The state of the s

A STATE OF S to a superior to the superior 

# Ronde de nuit

De Los Angeles à Helsinki, la course nocturne de cinq taxis : le nouveau « road movie » de Jim Jarmusch

NIGHT ON EARTH de Jim Jamusch

New-York en trois fumerolles et trois néons. Le trait du croquis est sûr, net. Il fait froid, il fait sombre. Le macadam luit méchamment. Un Noir coiffé d'un bonnet à oreillettes (Giancarlo Esposito) essaye d'attraper un taxi . Aucun ne s'arrête. Il a pourtant des dollars à la main. Enfin une voiture jaune s'immobilise devant lui dans un hoquet d'agonie. Le chauffeur (Armin Mueller-Stahl) porte un bonnet à oreillettes, lui aussi. Il ne sait pas conduire, il ne connaît pas l'idiome du pays. Le client, prudent, exige bientôt de prendre le volant pour retourner vers Broo-

Les deux hommes sympathiseront comme ils peuvent. Le chauffeur arrive tout juste d'Allemagne de l'Est. En fait il est clown, il a s'appelle Helmut Grokenberger (1), 🤻 cela fait beaucoup rire le client qui ; dit s'appeler Yoyo, ce qui fait à beaucoup rire le chauffeur. Yoyo a une jeune belle-sœur, la voilà juste ment devant eux, trottinant sexy. Yoyo l'enferme dans le taxi pour la raccompagner au bercail, manu militari. La fille piaille des ordures. Helmut, ravi, apprend là ses premières injures d'adoption. « Quelle belle famille! v. murmurera-t-il avant de déposer son belliqueux chargement et de se perdre, son véhicule toujours hoquetant, dans les entrailles hostiles de sa terre

#### **Intimité** aléatoire

C'est le deuxième sketch du dernier film de Jim Jarmusch, qui en comporte cinq, vagabondant sur la planète, la même nuit, pas au même moment à cause du décalage horaire, dans cing taxis, de Los Angeles à Helsinki en passant par New-York, Rome et Paris, C'est le deuxième sketch, et il est merveilleux de compassion et d'ironie, il rapproche des terriens maladroits et fauchés qui ne savent pas où ils vont mais y vont hardiment, et se croisent le temps d'espérer se comprendre. C'est du pur Jarmusch. Le Jarmusch de Stranger than Para-



Des terriens maladroits et fauchés

dise (1984), de Down by Law (1985). Drôle et triste à la fois.

Le premier sketch est très beau aussi. A Los Angeles, un petit conte grinçant et inachevé. Une directrice de casting stressée (Gena Rowlands retrouvée), accrochée à son téléphone portable comme à une bouée de sauvetage relationnelle, monte dans la voiture de Winona Ryder (la révélation du Beetle Juice de Tim Burton). Séduite par le charme électrique et canaille de cette môme parfumée au cambouis, elle lui propose de devenir une film star. La môme se marre, et se barre, elle préfère être mécano, c'est tout, mais Madame

Après, on va à Paris, pour une fable obscure au moralisme sémantique un peu laborieux. Béatrice Dalle est aveugle mais plus clairvovante qu'Isaach de Bankolé. chauffeur ivoirien qui n'y voit rien (en français dans le texte). Puis on

Les festivals à la recherche d'un statut

se rend à Rome où Roberto Benigni (le sublime taulard bredouillant de Down by Law), fait un grand numéro assez divertissant et très agaçant, confessant dans un long monologue théâtralisant ses éclectiques perversions sexuelles à un prêtre en train de rendre l'ame sur la banquette arrière. On finit la nuit dans la brume guillerette d'Helsinki avec les potes d'Aki Kaurismaki. Un type a bu pour oublier, il est raccompagné chez lui par des amis aussi saouls que lui. Le chauffeur aussi a des soucis. C'est le blues des aubes blêmes et des bitures existentielles. La voix calcinée de Tom Waits n'a plus

On a bien compris le désir de Jarmusch : décrire cette intimité provisoire, aléatoire, qui unit dans un taxi transporteur et transportés. Mais le procédé du film à sketches se double ici du procédé répétitif du mode de récit. On aboutit au pléonasme stylistique, à une façon

de filmer redondante. Le chauffeur de face, les mains molles sur le volant, et parlant. Et le passager derrière, souvent saisi dans le rétroviseur, répondant,

Avec Mustery Train, il v a deux ans, Jim Jarmusch avait atteint l'apogée d'un genre, il s'agissait de sketches aussi mais qui s'imbriquaient superbement. Il a voulu cette fois rompre les amarres, capturer librement, ici, là, ailleurs des solitudes urbaines, avec, pour seul dénominateur commun cette voiture de place, qui prend soudain trop de place. Taut pis . Ne etait-ce que pour la formidable rencontre new-yorkaise avec Helmut et Yoyo, il ne faut pas manquer le voyage

Danièle Heymann

(1) Jim Jarmusch a donné à son chauffenr de taxi new-vorkais le nom du producteur allemand de ses premiers films.

 Prix Georges Sadoul. – Le Prix Georges Sadoul a été décerné, mercredi 18 décembre, au film d'Alain Cuny l'Annonce faite à Marie, d'après la pièce de Paul Claudel, ex aequo avec le premier long-métrage

#### MUSIQUES

### Un tsar très orthodoxe

L'empereur de la Sainte Russie souffre sobrement dans une production intimiste du premier opéra de Moussorgski

BORIS GODOUNOY à l'Opéra-Bastille

«!l faut trouver un équilibre de l'intensité et comme une fulguration de l'expressivité : c'est un rôle assez court, il y a à peine une demi-heure à chanter en tout. » Comme l'expliquait un grand Boris Godounov, Nicolaī Ghiaurov (1), le rôle du tsar dévoré de culpabilité peut paraître, selon qu'on y met de fulgurances, ou très court ou

Epais, imposant physiquement, échine noblement courbée par l'affliction, apoplectique discret, le Géorgien Paata Burchuladze est exterieurement Boris, jusqu'an dernier cheveu de sa perruque cendrée. Il eut d'ailleurs les honneurs de cet emploi dès 1982 au Bolchoï, amorçant de cette façon une brillante carrière de basse profonde de caractère qui le fit très vite remarquer par Karajan. Un peu vite peut-être. Car, si la voix est prosonde en effet, par sa tessiture évidemment et aussi par le poids de son articulation (moins précise en italien qu'en russe, comme l'a montré un récent Philippe II à Bordeaux, le Monde daté 3-4 novembre), elle ne vous empoigne que superficiellement, selon des codes dramatiques plus suggérés que joués, un peu trop retenue pour passer la rampe. Le corps, le souffie de l'interprête ne semblent pas impliqués, contrairement aux traditions expressionnistes du théâtre russe. Voix de belle étoffe, certes. Mais les visions, les regrets, l'excès qu'elle est censée traduire s'évaporent dès qu'elle se tait. Il est vrai que le jeune Burchuladze a toute la vie devant lui pour devenir « l'autre Chaliapine» dont parlait Karajan. Devient-on pourtant un monstre

#### La surprise du chef de l'acte polonais

lannis Kokkos avait bâti en 1989 pour Bologne une mise en scène de *Boris Godounov* antour de Ruggero Raimondi, champion de l'extraversion toutes catégories. Il l'a accordée au diapason de Burchuladze l'introverti, dans la production que l'on peut voir depuis le 17 décembre à l'Opéra-Bastille. La vaste scène du nouvel Opéra parisien est ramenée à des dimensions humaines nar un cadre et des rideaux épais, ouvrant sur une modeste chambre de palais (pour les tableaux en intérieur), sur des

accessoires abstraits (une sorte

d'escalier pour la place du Kremlin, un arbre foudroyé pour la forêt de Kromy).

Les perspectives sont en outre réduites de moitié par la poutre portant les chandelles de la cellule de Pimène, par les troncs de bouleaux ammoncelés de l'auberge. Des scènes de foules aux tableaux historiques (bravo pour l'économie de figurants, même si l'esthétique reste décorative), des tableaux familiaux aux scènes de genre ou aux démonstrations de stratégie politique (la psychologie du traître Chouisky est malheureusement à peine esquissée), on assiste ainsi à de multiples variations sur un décor unique : une icône surmontée d'une arche simple ou triple. Seul le troisième acte, qui nous transporte chez les catholiques polonais, a curieusement inspiré à Kokkos un décor sorti d'un bas-relief réaliste socialiste.

On joue à Paris la seconde version de Boris, orchestrée par Moussorgski en 1874 : quatre actes, dont les deux scènes de l'acte polonais (souvent en partie coupé), augmentés du magnifique tableau de la place Saint-Basile que le musicien avait sabré de son vivant, dans son zèle révisionniste.

Jusqu'à l'entracte, l'orchestre couvre le plateau sans que Myung Whun-chung semble s'en émouvoir (que la fosse soit ainsi coupée de la scène ne constitue-il pas l'une des singularités acoustiques de la Bastille?). Avec la seconde mi-temps vient la surprise du chef. Cet acte polonais dont on subit généralement le décorum et le lyrisme simpliste devient un sommet de nondits délicatement phrasés, sous la bagnette tchaïkovskienne du Coréen : souvenir ému pour la Dame de Pique en mars dernier.

Directeur de la programmation, Eva Wagner a su dénicher au aux aigus veloutés et, à Kiev, un Rangoni (Grigori Griziuk) tout simplement musicien: deux raretés. Quant à Dimitri (Vitalij Tarachenko), il vient de Varsovie et ne lance pas ces aigus de fausset qui dénaturent souvent le rôle de l'usurnateur amoureux. Avec l'Innocent de Leonard Pezzino, le Fiodor de Martine Mahé et le Missaïl de Robert Dumé, les Français ne sont pas absents de cette distribution plus qu'honorable (le Chouisky de Vladislav Piavko excepté). Aux chœurs de notre Opéra parisien manquent les basses et l'ampleur : on le regrette plus que jamais.

Boris ou l'opéra de la grandilo-quence... Myung Whun-chung rompt avec une tradition entretenue jusqu'à ce jour à l'Est. Lavée du remplissage et des effets de l'or-chestration de Rimski-Korsakov, cette musique cesse il est vrai de brûler d'un seu permanent. Chung y ajoute ses pudeurs personnelles. son sens de l'économie expressive, sa confiance dans l'attention des auditeurs. Si l'on écoute bien, on n'entend en effet qu'un seul fortissimo au cours de cette soirée : le moment où le petit peuple

ANNE REY

(1) L'Avant-Scène Opéra, n= 27-28. Junqu'au 20 janvier, 19 h 30. Tél.: 40-17-35-35. Un préavis de grève a été déposé par le personnel technique pour le 24 décembre.

demande du pain.

400.000 DISQUES

400.000 DISOUES

#### Un colloque organisé à Cannes s'est attaché à définir un code de « bonne conduite » de Gaspar Noe, la Carne. par tous. M. Jean-René Marchand, directeur de l'exploitation et de la diffusion culturelle au Centre natio-**CANNES** de notre correspondant régional

D'une cinquantaine, en 1980, le nombre des testivals de cinéma est passé, ajourd'hui, à plus de deux cents. Si cette profusion présente de bons côtés, elle a, aussi, des effets néfastes que vient d'étudier le collo-

que organisé par la Fédération natio-nale des communes de culture (FNCC) et l'association Villes et cinema, dans le cadre des Rencontres emematographiques de Cannes (RCC). L'occasion, inédite, pour une soixantaine d'élus locaux, d'organisateurs de festivals et de professionnels de l'accession de l'accessionnels de l'acc du cinéma de confronter leurs expé-

Quatre 1 cinq nouveaux festivals de cinéma sont créés chaque année. Pourquoi " Selon M. Dominique Jules, secretaire général du Carrefour des festivals - une association à but fedératif, crèce en 1988, - trois eas de figure se présentent : le festival nail soit d'une volonté culturelle locale, soit d'un projet culturel exténeur propose à une ville, soit, enfin. il est organisé à la demande d'une numerpalité ou du monde socio-éco-nomique. Pour qui l'Les festivals ont, chématiquement deux destinataires le public et les professionnels. S'ils ont, ou devraient avoir, le même objet - le cinéma, - ces deux cents festivals sont, pourtant, très dissemblables, en termes de notoriété, de budget, de fréquentation, de genre, de programmation ou de fonctionnement. Des années-lumière séparent, ainsi, les festivals hypermédiatisés de Deauville ou d'Avoriaz, des festivals de «clocher», anonymes, de Gindou (Lot) ou de Vebron (Ardèche).

Le phénomène de la prolifération des festivals de cinéma serait, en soit, plutôt positif. Ces manifestations s'apparentent, en effet, à un nouveau mode de diffusion des œuvres permettant de toucher un public élargi dans un temps limité et dans une

ambiance conviviale qui favorise les rencontres et les échanges. Mais il y a le revers de la médaille. Premier écueil : celui des «doublons». Trois festivals, par exemple ceux de Poi-tiers, de Nimes et d'Angers, chassent, peu ou prou, sur les mêmes terres : les films de fin d'études. Il existe, les films de fin d'études. Il existe, également, deux festivals du film méditerranéen (Montpellier et Bas-tia), deux du film italien (Annecy et Villerupt), deux, de surcroit géogra-phiquement voisins, du film britanni-que (Cherbourg et Dinard) et plu-sieurs consacrés aux films européens.

#### Compétition et surenchères

Autres problèmes: ceux du che-vauchement des dates sur le calen-drier et, surtout, d'accès aux films. La demande, désormais, excède de beaucoup l'offre de films inédits. D'où une compétition achamée entre organisateurs entraînant, d'une part, une surenchère auprès des ayants droit qui fait grimper le prix de loca-tion des copies et, d'autre part, une baisse de la qualité des œuvres présentées (certains sont tentés de faire de « l'inédit pour l'inédit »). L'« inflation festivalière » conduit, aussi, à une banalisation (d'où le désintérêt de la presse). Du côté des professionnels, elle inquiète, enfin, certains distributeurs qui redoutent de voir des films «tués» par des présentations répétées dans un trop grand nombre de manifestations.

D'où la nécessité, admise par tous, d'une remise en ordre urgente qui passe, en particulier, par l'élaboration d'un code de déontologie. Tâche à laquelle se sont attelés les responsables du Carrefour des festivals. Il ne peut être question, bien entendu, d'interdire à quiconque d'organiser sa propre manifestation («synonyme de fète», a plaidé l'animateur d'un de fête , a plaide l'animateur d'un petit festival du Sud-Ouest). Mais un minimum de règles de bonne conduite peut toutefois être accepté | nos excuses.

nai du cinéma, a également annoncé, de son côté. le lancement d'une étude visant à définir une sorte de statut des festivals. « Nous nous orientons, a notam-

ment précisé M. Marchand, vers une modification du cadre réglementaire actuel [un décret de 1946, modifié en 1964] qui réservera le bénéfice de l'exonération du contrôle des recettes aux seuls festivals qui diffusent, au minimum. 50 % de films inédits ou non encore diffusés a le CNC o non encore diffusés. » Le CNC a prévu, au demourant, d'augmenter ses aides financières, qui passeront de 4,5 millions de francs en 1991 à 7 millions de francsF en 1992 dont 3 millions de francs de crédits direc-tement distribués par les directions régionales des affaires culturelles.

Mais le crible opposé aux festivals sera, dorénavant, plus serré. Il ne suffira pas qu'ils présentent un interet national ou international. Les heureux élus seront ceux qui feront un effort réel de «découvreurs», de réflexion sur l'histoire du cinéma ou de mise en valeur d'un genre, de formation du public et qui s'inscri-ront dans un parcours culturel. « Il y a les festivals qui servent le cinéma, a resumé M. Marchand, et ceux qui s'en servent, les «festivals marketing» qui, cux, ne nous concernent pas. » **GUY PORTE** 

□ Erratum. - «Cinéma et banlieue», la manifestation dont nous faisions état dans le premier volet de notre enquête «Culture de banlieue» (le Monde du 18 décembre) et qui devait se dérouler du 2 au 8 décembre à Vaulx-en-Velin, a été déplacée à la période du 23 au 31 janvier 1992. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir accepter

CRUEL!



### **MOZART - COSI FAN TUTTE**

Margiono - Ziegler - Steiger Cachemaille - Van der Walt - Hampson **Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam** 

- NIKOLAUS HARNONCOURT -"indispensable!" - André Tubeuf - DIAPASON

PATRIMOINÉ

Va ::

Sec.

...

趣 : 5.

l'eust.

THÉATR:

BITTE.

OE5 ....

2 150 mm

100

lae nouvelle santi

数: 11 (1-14.00) (B)

701 AL A

# Au plus près de l'essentiel

La Bibliothèque-Musée de l'Opéra, ancien pavillon de l'Empereur au palais Garnier, sera ouverte au public dans un mois

C'est le 20 janvier 1992 que la Bibliothèque-Musée de l'Opéra, restaurée, rénovée, agrandie, sera inaugurée. C'est cependant le 16 décembre, le jour même où, de leur côté, les Restaurants du cœur ouvraient leurs portes, que le ministre de la culture, Jack Lang, a tout soudainement décidé de présenter à la presse cette brillante réalisation tout en harmonie, il est vrai, avec la période des fêtes et les vitrines des grands magasins voi-sins. Celles du musée étaient vides? Qu'à cela ne tienne, c'est à leur dessin, splendide assurément, et à l'architecture repensée de l'endroit qu'aura été consacrée, en pre-mier lieu, cette conférence. Une exposition sur les Ballets russes, suivie d'un hommage à Pier Luigi Pizzi, sera l'occasion de revisiter le musée et d'apprécier l'activité de la bibliothèque, pour l'heure déserte de tout meuble comme de tout lec-

Puisqu'on parlait d'architecture, Pierre Bergé, président des Théâtres de l'Opéra de Paris, et à ce titre hôte de la conférence, a eu la courtoisie de saluer les maîtres d'œuvre avant les maîtres d'ouvrage, les concepteurs avant les comme scéno-muséographe et comme décorateur invité, et Jean-Loup Roubert, architecte en titre du palais Garnier, se sont donc vu adresser un coup de chapeau mérité pour le travail qu'ils ont ensemble accompli dans le pavillon de l'Empereur, sur la façade ouest de l'Opéra, là où les calèches de Napoléon III se promettalent de déposer leur monarque et où, tout compte fait, la bibliothèque fut ins-tallée dès 1882.

Peduzzi et Roubert ont, chacun dans sa spécialité, une véritable grâce. Roubert a une réelle passion pour «son» bâtiment, dont il a toujours protégé avec obstination l'exceptionnelle intégrité, des agrandissements ou des modifica-tions abusives que tant d'adminis-trateurs, devant la pénurie d'es-pace, ont voulu lui faire subir. On lui doit le nouveau foyer de la danse, caché sous la coupole, et les nombreuses restaurations dont bénéficie l'édifice centenaire, notamment depuis qu'il s'est trouvé un grand netit frère à la trouvé un grand petit frère à la Bastille.

#### Elégance et respect

Le souci de Jean-Loup Roubert, conforme au meilleur des doctrines patrimoniales : ne rien faire qui ne soit réversible, et retrouver chaque fois qu'il le peut le bâtiment origi-nal. L'Opéra Garnier, qui avait vu sa population croître jusqu'à mille quatre cents personnes, a retrouvé le nombre d'occupants initialement imparti, soit quelque six cents per-sonnes. Cela permet un curetage des espaces, longtemps dévorés par les cloisonnements supplémen-

Richard Peduzzi, le décorateur complice de Patrice Chéreau, quidepuis quelques années s'est lancé dans la création de meubles et la muséographie, pour maintenant diriger l'Ecole des arts décoratifs, a trouvé le temps d'imprimer sa trouvé le temps d'imprimer sa magie dans l'espace restauré par Roubert. Une magie faite d'élé-gance et de réserve, et de respect, lui aussi, pour le monument de Garnier. Une magie au travail dans des cimaises transparentes qui lais-sent intact le volume et le frac-tionnent pourtant tout en offrant tionnent pourtant, tout en offrant une remarquable visibilité aux œuvres. Une magie encore dans l'expressif dépouillement des vitrines et des quelques meubles déjà en place. Au plus près de formes essentielles, au plus loin de

Ainsi, le pas de deux de Peduzz, et Roubert est si bien réglé, si

exact qu'on le tiendrait pour invisi-ble, n'étaient les fatales « sorties de secours » lumineuses, laides et par définition bien visibles, elles, qu'impose la réglementation des pompiers. La suppression d'un escalier naguère rajouté, la réouver-ture d'une porte jadis condamnée, ont permis à la fois un parcours logique et une rationalité accepta-ble pour le musée et la bibliothèque, auxqueis on accède désormais par le théâtre. Restés à l'écart de celui-ci, quelques linteaux de ques autres fragments n'avaient jamais reçu le travail de sculpture qui leur était promis. Jusqu'à une date récente, les budgets de l'Opéra continuaient de prévoir la taille de rinceaux et autres fanfreluches d'osage. Aujourd'hui l'inachevé fait partie de la symphonie, et donne le sentiment saisissant dans un étrange chef-d'œuvre de Ledoux. Même les pointes-témoins que les tailleurs laissaient sur les pierres pour permettre de mesurer le tra-vail effectué ont été conservées, diamants hétéroclites auxquels le

Avant salué comme il fallait les architectes et la conservatrice. «l'infatigable » Martine Kahane, MM. Bergé et Lang ont dit ce qu'il fallait d'amabilités à l'adresse des

hasard aura finalement concédé un

peu d'éternité.

mécènes, notamment Louis-Vuitton, qui a versé 8 millions de francs, soit près de la moitié de ce que le ministère a investi pour sa part (17 millions de francs), et l'Association pour le rayonn de Paris (AROP), qui a trouvé les fonds nécessaires an mobilier. L'arrivée de quatre sculptures de Degas, prêté par Orsay, et d'un Maillol pour les niches encore vides aura été pour le ministre l'occasion de quelques annonces chargées d'espoir ou de désespoir, selon qu'on habite Paris on la province. S'il semble en effet acquis que l'ancienne Bibliothèque nationale, une fois la Bibliothèque de France achevée, deviendra un vaste centre dévolu aux arts, le sort des arts du spectacle, entassée, notamment, à la bibliothèque de l'Arsenal, reste pour sa part incertain et sous le coup d'une « menace » de délocalisation, sans autre forme de préci-

CULTURE

L'inauguration officielle de la Bibliothèque-Musée de l'Opéra, qui suivra, dans les mêmes lieux, un colloque Louis-Vuitton sur le thème «Répertoire et patrimoine de la danse», sera certainement l'occasion d'en apprendre plus.

FRÉDÉRIC EDELMANN

#### **ARTS**

### Archéologie de la mémoire

Daniel Dezeuze poursuit ses voyages médiévaux. Etrange itinéraire

Depuis quelques années, Daniel Dezeuze s'est donné un motif d'inspiration dont ce serait peu dire qu'il est inactuel et incongru : le Moyen Age, ses forteresses, ses armes, ses sièges et ses embus-cades. A l'entrée de la galerie Yvon Lambert, transformée pour la cir-constance en faux musée d'archéo-logie médiévale, il a disposé trois arbalètes de forte taille. Il les a dire qu'il est inactuel et incongru: fabriquées avec des manches à balai, de la ficelle d'emballage et des bâtons de ski. On dirait des jouets bricolés par un enfant

Dans la grande salle, une installation plus complexe suggère des réminiscences de l'architecture moyenâgeuse. Contre les murs, Dezenze a accroché deux blasons de bois monumentaux, et des élé-ments de menuiserie très bien montés rappelant les volets qui gar-aissaient tours et murailles. Entre ces volets sont tendues des cordes du plus beau bieu azur, reliées par des poulies. Evocation des machines du temps, balistes et catapultes? Evocation très allusive et abrégée alors, élégante cependant et habilement mystérieuse Des dessins où l'on reconnaît des plans de fortifications anguleuses complètent l'installation, dessins sommaires où fort peu se retrouve de la virtuosité graphique qui caractérisait autrefois seur auteur.

Il semble du reste qu'il ait résolu de s'en tenir à cet état d'insatisfaction délibérée. Par fidélité peut-être aux principes critiques de Sup-port-Surface, dont il fut membre, il se méfie du trop bien fait, de l'abouti et du trompe-l'œil. A chacune de ses constructions, il conserve un air d'inachevé en usant de matériaux de récupération très commons et en n'élaborant que des constructions elliptiques. Tout en jouant avec les réminiscences historiques, il se garde du pastiche et de la citation, du maquettisme artistique et du fauxsemblant trop savant. Son Moyen Age demeure fantomatique, collec-tion de souvenirs abîmes et d'objets incomplets.

Il n'en est que plus vrai, à sa manière. Si les historiens médiévistes ne peuvent guère trouver dans ces œuvres matière à s'émouvoir, les archéologues de la mémoire y seront plus sensibles, qui reconnaîtront dans ces assem-blages et dessins indécis le Moyen Age des rêves et des enfants qui jouent au château fort.

PHILIPPE DAGEN

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

...

➤ Galerie Yvon Lambert, 108, rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris; tél. : 42-71-09-33. Jusqu'su 18 jan-

### THÉATRE

### Une nouvelle santé

A Sarcelles, comédiens d'un soir en voie de réinsertion

Ils s'appellent Patrick, Armande, Abdus et Serge mais ce soir-là, ils étaient cuisinier, hôtesse, maharajah, député... Au total treize personnages d'une comédie musicale, pour une seule représentation le 17 décembre sur la scène du Forum des Cholettes à Sarcelles, Val-d'Oise. Il y a six mois à peine, Patrick, Armande et leurs copains étaient « RMistes ». Aujourd'hui onze d'entre eux ont retrouvé du travail comme jardiniers, secrétaires ou gardes-malades. Le public chaleureux était venu nombreux pour ces artistes amateurs âgés de vingt-trois à cinquante-trois

Stagiaires de l'association Solidarité Jeunes Travailleurs installée dans cette commune du Val-d'Oise depuis 1981 avec pour objectif la formation et la réinsertion des per-sonnes en situation précaire, tous traversaient une période très critique de leur vie lors de leur première prise de contact en juin dernier avec les douze permanents de l'association. Rares étaient ceux qui savaient

Le Monde

Edné par la SARL Le Monde Comité de direction : recteur de la publication

Daniel Vernet (directeur lations internationale)

Anciens directeurs ubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Feuvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15. RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
Tel: (1) 40-68-25-25
Telécopieur: 40-65-25-99
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÊRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tel: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: 49-60-30-10

se prendre en charge. A l'origine de l'expérience, les assistantes sociales de la ville et les agents de l'ANPE qui régulièrement dirigent vers cet organisme des allocataires de RMI et des chômeurs particulièrement

Paul Duprez, président de l'asso-ciation en lie-de-France, subventionnée par les conseils généraux et l'Etat, estime à deux cents le nomtreiat, estime à deux cents le notifiere de stagiaires reçus à Sarcelles en 1991 et à 20 % le taux de ceux qui ont retrouvé du travail. «Il s'agit ici de leur réapprendre les gestes de la vie quotidienne, explique Michel Causse, un des animateurs. Nous les aidons à faire leur propre bilan, nous leur enseignons la législation du tra-vail, certains nous arrivent en proie à des maladies, à l'alcool, nous devons les aider à retrouver leur place dans la société. » Le moyen : une dizaine d'ateliers consacrés notamment à l'expression corporelle, à l'alphabéti-sation, à la remise à niveau, à la vie quotidienne. L'atelier qui a réuni cette troupe « multiethnique » en juin dernier offre un stage de préparation à l'emploi. L'animateur, Joël Hafkin a tout d'abord pris le temps de les connaître tous avant de lancer au début de l'automne l'idée d'une pièce de théâtre: « Ce n'étai pas simple, se rappelle-t-il aujourd'hui, cur leurs problèmes personnels étalent ravageurs. Ils s'affrontaient, refusaient de participer, puis revenaient sur leur décision. Ils se disputaient un rôle. Peu à peu ces confrontations les ont aidés à se révèler, à retrouver en eux la confiance qu'ils avaient perdue. » C'est Armande, une des stagiaires, qui a rédigé la pièce en trois nuits. Elle a été mise en scène nut Joël Aftin. La musique pièce en trois nuits. Elle a été mise en scène par Joël Afkin. La musique est d'un jeune compositeur débutant, Yves Postic. Le décor représente un bar aux lumières clignotantes avec son hôtesse, son serveur, son huissier, et qui se trouve être le seuil du paradis, la salle d'attente où les morts attendent le jugement.

Tout cela raconté avec humour, et un resi de nostaleie sur un passé un peu de nostalgie sur un passé perdu.

A Sarcelles le message est passé: il suffit parfois de pas grand-chose pour redonner vie à un laissé-pourcompte, et pour Patrick la prestation de mardi soir est comme la marche d'un escargot : lente mais laissant une trace derrière elle.

JACQUELINE MEILLON ➤ Pour tous renseignements Solidarité Jeunes Travailleurs. Tél. : 39-93-13-00.

'n

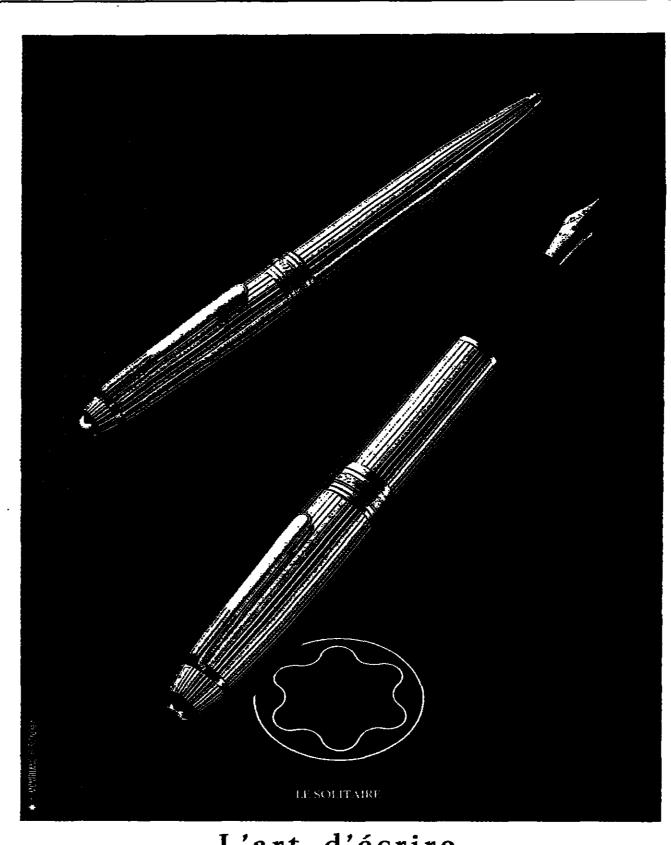

L'art d'écrire.

MONT BLANC

#### Centre Georges-Pompidou

Place Georges-Pompidou (42- 77- 12-33). T.I., si mar. de 12 h à 22 h, sam., dim. et jours fériés de 10 h à 22 h. FRANÇOIS-MARIE BANNIER. Photographies. Galerie du forum, rez-de-chaussée. Jusqu'au 27 janver 1992. L'ECRIT, LE SIGNE, AUTOUR DE QUELQUES DESSINS D'ÉCRIVAINS. Galerie du la BPI. Jusqu'au 20 janvier

MAX ERNST. Rétrospective. Grande galerie 5- étage. Jusqu'au 27 janvier 1992. 1992.
FORUM DES QUESTIONS: BEN
PROVOQUE LE DEBAT. Forum. 1°
sous-sol. Jusqu'au 20 janvær 1992.
GISELE FREUND. Grande galerie - 5°
étage. Jusqu'au 27 janvær 1992.
PHILIPPE GONTIER. Reportage photographique sur l'Ircam et l'Ensemble
InterContemporain. 1° sous-sol. Jusqu'au 6 janvier 1992.
MARCEL LODS. Photographies d'architecte. Galerie du CCI. Jusqu'au 6 jan-

chitecte. Galerie du CCI. Jusqu'au 6 jan-FRANÇOIS MORELLET, Dessine, Salle d'art graphique, 4• étage. Jusqu'au 8 mars 1992.

8 Mars 1992. SITES SIDERURGIQUES LORRAINS : GÉNÉSE D'UN NOUVEAU PAYSAGE. Centre d'information CCI. Du 19 décemwe au 27 ianver 1992. NIELE TORON!, JEAN-LUC VIL-MOUTH, Galeries contemporaines ROBERT WILSON. Mr Bojangles me-mory Og son of fire. Galerie du CCI. Jusqu'au 27 janvier 1992.

#### <u>Musée d'Orsay</u> l, rue de Bellechasse (40- 49- 48- 14).

Mer., ven., sam., mar. de 10 h à 18 h, jeu. de 10 h à 21 h 45, dim. de 9 h à 18 h. Fermé le lundi. CARPEAUX : DESSINS DES COL-LECTIONS DU MUSÉE DE VALEN-CIENNES, Exposition-dossier, Entrée : 18 février 1992.

CRAYON, ENCRE OU TERRE CUITE. ESQUISSES D'HENRI CHAPU (1833-1891). Exposition-dossier. Entrée : 27 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au

12 janvier 1992. MUNCH ET LA FRANCE. Entrée : 30 F. Jusqu'au 5 janvier 1992. LA PAYE DES MOISSONNEURS, DE LEON LHERMITITTE, PHOTOGRA-PHIES DE. Charles Lineamititte - exposition-dossier. Entrée : 27 F (billet d'ac-cès du musée). Jusqu'au 5 janvier 1992. ARTHUR RIMBAUD (1854-1891). Portraits, dessins, manuscrits - expo-sition-dossier. Entrée : 27 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au 12 janvier

Porte Jauiard - côté lardin des Tuileries (40- 20- 51- 51). T.I.j. sf mar. de 9 h à 17 h 15. Le musée sera fermé les 25 DESSINS DE DURER ET DE LA RENAISSANCE GERMANIQUE. Pavil Ion de Flore. Entrée : 35 F (ticket d'entrée au musée). Jusqu'au 20 janvier 1992.

GRAVEURS ALLEMANDS DU XV-SIÈCLE. Hall Napoléon. Entrée : 35 F (billet couplé avec Sculptures allemandes du Moyen Age). Jusqu'au 20 janvier 1992. SCULPTURES ALLEMANDES DE LA FIN DU MOYEN AGE. Dans les collections publiques françaises. Hall Napo-léon. Entrée : 35 F (billet couplé avec Graveurs allemands du XVe siècle). Jus-

#### Musée d'Art moderne <u>de la Ville de Paris</u>

11. av. du Président-Wilson (47- 23-61- 27) Titj. af lan. et jours fériés de 10 h à 17 h 40, mer jusqu'à 20 h 30 Sain, et dim jusqu'à 19 h pendant la ALBERTO GIACOMETTI. Entrée 40 F. Jusqu'au 15 mars 1992. AGNÉS MARTIN, Entrée 25 F (possi-bilité de billet groupé : 40 F). Jusqu'au 5 janvier 1992.

### **Grand Palais**

Av. W.-Charchill, pl. Clamonouau, av. LES AMOURS DES DIEUX. La peinture mythologique de Watteau à David. Mainnes nationales (44-13-17-17) T 1) of mar de 10 h a 20 h, met proqu'à 22 h. Entrès 30 F. Jusqu'a 6 prout 1992.

UN AGE D'OR DES ARTS DÉCORA-TIFS (1814-1848). Galeries nationales (44-13-17-17). T.I.j. sf mar. de 10 h à 20 h, mer. jusqu'à 22 h. Entrée : 34 F. Jusqu'au 30 décembre.

#### Cité des sciences et de l'industrie

30, av. Corentin-Carlou (40-06-80-00). T.I.j. sf lun, de 10 h à 18 h. LES MÉTIERS DU SON. Entrée : 45 F (Cité pass), billet couplé Cité-Géode : 85 F. Jusqu'au 10 mai 1992.

#### Galerie nationale <u>du Jeu de Paume</u>

Place de la Concorde (42-60-69-69). T.I.j. af kun. de 12 h à 19 h, sam., dim. de 10 h à 19 h, mar. jusqu'à 21 h 30. MARCEL BROODTHAERS. Galeries nationales du Jeu de Paume. Entrée 30 F. Jusqu'au 1 mars 1992.

#### MUSÉES

14-18 A L'AFFICHE. Musée de l'armée, hôtel national des Invalides, salle de l'Arsenal, place des Invalides (46-55de l'Arsanar, piace des invalides (40-05-37-70). T.i.j. sf jours de fâtes de 10 h à 17 h. Entrée : 27 F (prix d'entrée du musée). Jusqu'au 15 février 1992. ARCHITECTURE ET LYCÉES EN ILE-DE-FRANCE. Palais de la Découverte, salle 12, av. Franklin-Roosevelt (43-59-18-21). T.I.j. sf lun. et jours fériés de 10 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 12 janvier 1992.

GIOVANNI BOLDINI. Musée Marmotten, 2, rue Louis-Boilly (42-24-07-02). T.I.j. sf lun. de 10 h à 17 h 30. Entrée : 25 F. Jusqu'au 5 janvier 1992. BRONZES BOUDDHIQUES ET HIN-DOUS DE L'ANTIQUE CEYLAN. CHEFS-D'ŒUVRE DES. Musées du Sri- Lanka. Musée national des Arts Sri- Lanka: Mused initional volume assatiques - Guinnet, 6, pl. d'léna (47-23-61-65), T.I.j. sf mar. de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée : 23 F. Jusqu'au 24 février 1992.

LES CAPITOULS DE TOULOUSE. Archives nationales, hôtel de Rohan, 87, rue Vieille-du-Temple (40-27-60-00). T.l.j. sf lun. de 12 h à 18 h. Visites guidées sur demande au 40-27-62-18. Entrée : 20 F. Jusqu'au 5 janvier 1992. DESTINATION CHOCOLAT. Palais de la Découverte, salle 12 et 13, av. Fran-klin-Roosevelt (43-59-18-21). T.I.j. sf lun. de 9 h 30 à 18 h et le dim. de 10 h à 19 h. Fermé le 1° janvier. Entrée : 20 F. Jusqu'au 22 mars 1992.

LES DUBUFFET DE DUBUFFET. Donation de l'artiste au musée. cauvres de 1942 à 1967. Musée des arts décoratifs - Palais du Louvre, par ion de Marsan, 107, rue de Rivoli (42-60-32-14). T.I.j. sf lun. et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 12 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 29 mars 1992. D'UNE MAIN FORTE. Manuscrits hébreux des collections françaises Bibliothèque Nationale, galerie Mansart, 58, rue de Richelieu (47-03-81-10). T.I.j. de 12 h à 20 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au

ELÉGANCES ET MODES EN FRANCE AU XVIIII SIÈCLE. Musée des arts de la mode, galerie de pierre, 107, rue de Rivoli (42-60-32-14), T.I.j. sf lun. et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 12 h à 18 h. Entrée : 25 F. Jusqu'au 31 mars 1992. GIVENCHY, 40 ANS DE CRÉATION. Musée de la mode et du costume, Pa Galliera, 10, av. Pierre-1\*-de-Serbie (47-20-85-23), T.I.j. sf lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Entrée : 25 F. Jusqu'au

15 mars 1992. HARCOURT OBLIGE, Mission du patrimoine photographique, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-

36-53), T.I.j. sf mar. de 10 h à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jus-HISTOIRE DE VOIR. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-

36-53). T.I.j. sf mar. de 10 h à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'au 30 décembre. PASCAL KERN. Centre national de la

photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). il.j. sf mar. de 9 h 45 à 17 h. Entre 25 F (entrée du musée). Jusqu'au 6 avril

1992. RENÉ LALIQUE. Musée des Arts déco-ratris, 107, rue de Rivoli (42-50-32-14). T.I.j. sf mar. de 10 h à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée . 20 F. Jusqu'au 8 mars 1992.

MARIE DE MÉDICIS ET LE PALAIS DU LUXEMBOURG. Musée du Luxembourg. 19, rue de Vaugirard (42-34-25-95), T.I, sf lun. de 11 h à 18 h. Jus-qu'au 12 janvier 1992. MOZART A PARIS. Musée Camavalet, 23, rue de Sévigné (42-72-21-13). T.I.j. sf lun. et fêtos de 10 h à 17 h 40, mer.

GÉRICAULT. Galorios nationales (44-13 17 : 17) T.1 i sf mar. do 10 h 3 20 h, mer graqu'à 23 h Entrée 37 F. Jusqu'au 16 fèvrier 1992.

JACQUES HENRI LARTIGUE A L'ECOLE DU JEU, 1902-1913.

Rivages. (42-89-54-10) T.1 i sf mar. et mer. do 12 h à 19 n Entrée 18 F. Jusqu'au 14 septembre 1992.

FORMIDABLE!

Nons publions le jeudi (daté vendredi) la liste des expositions qui out lieu à Paris et en région parisienne à partir de mercredi. Une sélection commentée figure dans notre supplément « Arts et Spectacles » du mercredi (daté jeudi).

8 février 1992.

10 h à 17 h 30. Spectacle de la compa-gnie Alain Germain à 15 h. Entrée : 30 F, 65 F avec le spect. Jusqu'au 30 avril

PARIS-HAUSSMANN. Le pari d'Haussmann. Pavillon de l'Arsenal, 21, boulevard Morland (42-78-33-97). 7.1.j. sf lun. de 10 h 30 à 18 h 30, dlm. de 11 h à 19 h. Jusqu'eu 5 janvier

PHOTOGRAPHIE ET SCULPTURE. PHOTOGRAPHIE ET SCOLPTUNE.
Centre national de la photographie,
Palais de Tokyo, 13, av. du PrésidentWilson (47-23-36-53). T.I.j. sf mar. de
9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du

e n 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'au 6 avril 1992. PHOTOGRAPHIES OUBLIÉES DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU. Bibliothèque Nationale, galerie Colbert, 2, rue Vivienne ou 6, rue des Petits-Champs (47-03-81-26). T.I.j. sf dim. et fêtes de 12 h à 18 h 30. Jusqu'au 5 janvier 1992.

QUAND L'AFFICHE FAISAIT DE LA RÉCLAME | L'affiche française de 1920 à 1940. Musée national des arts et traditions populaires, 6, av. du Mahat-ma-Gandhi (40-67-90-00), T.I.j. sf mar. de 9 h 46 à 17 h 15. Entrée : 16 F (prix d'entrée du musée), 11 F le dim. Jus-qu'au 3 février 1992.

qu'au 3 février 1992.
RUSSIE-URSS. 1914-1991 changements de regards. Musée d'histoire contemporaine, hôtel des invelides, cour d'Honneur (45-55-30-11). T.i.j. de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30, dim. de 14 h à 17 h 30. Fermé le 25 décembre. Entrée : 20 F. Jusqu'au 29 décembre. entree: zu F. Jusqu'au zu decembre. MARTIN SCHONGAUER. Maître de la gravure rhénane vers 1450-1491. Musée du Petit Palais, av. Winston-Chur-chii (42-65-12-73). T.I.j. sf lun. et jours Child (42-05-(2-73) 1.1.) st fun. et pour fériés de 10 h à 17 h 40, mer. jusqu'à 20 h 30. Entrée : 30 F. Jusqu'au 16 février 1992. SEMPÉ. Pavillon des Arts, 101, rue

Rambuteau (42-33-82-50). T.i.j. sf lun. et jours fériés de 11 h 30 à 18 h 30. Entrée : 30 F. Jusqu'au 26 janvier 1992. UN CERTAIN DERAIN. Musée de l'Orangerie des Tuileries, place de la Concorde, jardin des Tuileries (42-97-48-16). T.I.j. of mar. de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée : 25 F, dim. : 13 F. Jusqu'au 20 janvier 1992.
UN PIED DEHORS. VIA - Printemps -

UN MED DEHORS, VIA - Francisco Section 100-91.

Musée des Arts décoratifs, galerie d'actualité, 107, rue de Rivoli (42-60-32-14).

T.I.j. sf lun. et mer. de 12 h 30 à 18 h, dim, de 12 h à 18 h.Entrée libre. Jusqu'au 9 février 1992.

Y EN A PARTOUT I Dessins de Costiou. Halle Saint-Pierre, galerie, 2, rue-Ronsard (42-58-74-12), T.I.j. sf lun. et jours fériés de 10 h à 18 h. Jusqu'au-

### **CENTRES CULTURELS**

L'ACADEMIA DEI LINCE! ET LA CULTURE EUROPÉENNE AU XVII-SIÈCLE. Fondation Dosne-Thiers, 27, place Saint-Georges (48-78-14-33). T.J., de 10 h à 19 h. Entrée : 25 F. Jus-

qu'au 8 janvier 1992. ART PHOTOTHÈQUE. Olivier Bonnard, Jean-Baptiste Huynh, Marc Morceau, Dominique Sarrauta. Espace Electra, 6, rue Récamier (45-44-10-03). T.I.j. sf lun. et fêtes de 11 h 30 à 18 h 30. Entrée : 10 F. Du 20 décembre au 26 janvier 1992. NICOLAS BOUVIER - THIERRY VER-

NET. Centre culturel suisse, 38, rue des Arbalétriers (42-71-38-38). T.I.j. sf lun. de 14 h à 19 h. Jusqu'au 19 janvier 1992.

1992.
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LES COLLECTIONS. De l'ENSBA, aperçus et inédits. Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts, 11, qual Malaquais (42-6034-57). T.l.j. sf mar. de 13 h à 19 h.
Jusqu'au 5 janvier 1992.
ROBERT COUTURIER. L'Atelier d'Art

public, 36, rue Serpente (43-25-37-51). T.I.j. sf dim. et lun. de 14 h à 19 h. Jusqu'au 25 janvier 1992. LA DANSE, 1962-1972, PHOTOGRA-PHIES DE ROGER FALIGANT. Société

française de photographie, 9, rue Monta-lembert (42-22-37-17). T.I.j. sf dim. de 14 h à 18 h. Jusqu'au 8 janvier 1992. ADRIEN DAUZATS. Fondation Taylor, 1, rue La Bruyère (48-78-13-54). T.Lj. sf dim. et lun. de 13 h à 19 h. L'exposition reprendra du 9 janvier au 1° février 1992. Jusqu'au 28 décembre.

RALPH GIBSON. Espace photographique de Paris, nouveau forum des Halles, place Carrée - 4 à 8, grande galerie (40-26-87-12). T.I.j. sf tun. de 13 h à 18 h, sam., dim. jusqu'à 19 h. Entrée : 10 F Jusqu'au 26 janvier 1992. PAUL GUIRAGOSSIAN. Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard (40-51-38-38). T.I.j. sf lun, de

13 h à 20 h, Jusqu'au 2 février 1992. IL EST NE, LE DIVIN ENFANT. Traditions de Noëi en Pologne. Institut polo-nais, 31, rue Jean-Goujon (42-25-10-57). Lun. mar., jeu., ven. de 11 h à 18 h, mer. de 11 h à 20 h. Jusqu'au IMAGES DE CONFRÉRIES PARI-SIENNES. Bibliothèque historique de la Ville de Paris, hôtel de Lamoignon - 24, rue Pavée (42-74-44-44). T.I.j. sf dim. et

jours fériés de 10 h à 18 h. Entrée : 15 F. Jusqu'au 7 mars 1992. JEUX ET JOUETS MEXICAINS. Centre cuturel du Mexique, 28, bd Raspail (45-49-16-26). T.I.]. sf dim. et les 22 décembre et 1- janvier de 10 h à 18 h, sam. de 14 h 30 à 18 h, Jusqu'au

15 ianvier 1992. FERENC KISTOH, Institut hongrois 92, rue Bonaparte (43-26-06-44). T.I.j. sf sam. et dim. de 15 h à 18 h, jeu. jusqu'à 21 h. Jusqu'au 17 janvier 1992. LEA LUBLIN. Fondation nationale des arts. Hôtel des arts, 11, rue Berryer (45-63-90-55). T.Lj. sf mar. de 11 h à 18 h, mer. de 11 h à 20 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au 6 janvier 1992. LULLY, UN AGE D'OR DE L'OPÉRA

FRANÇAIS. Drouot-Montaigne, 15, avenue Montaigne (48-00-20-71).

22 décembre. VENEZUELA, ARCHITECTURE ET TROPIQUE Maison de l'architecture, 7, rue Chaillot (40-70-01-65). T.l.j. sf dim. et lun. de 13 h à 18 h, sam. de aim. et iun. de 13 n a 18 n, sam. de 11 h à 17 h. Jusqu'au 10 janvier 1992.

LOUIS VISCONTI. ARCHITECTE. Archives de Paris, 18, bd Sérurier. T.Li. sf dim., les 25 déc. et 1º jan. de 9 h 30 à 17 h, lun. de 14 h à 17 h. Jusqu'au 7 janvier 1992.

11 h à 19 h. Entrée : 20 f. Jusqu'eu 23 février 1992.

ROBERT RYMAN. Renn Espace d'art contemporain, 7, rue de Lille (42-60-22-99). T.Lj. ef dim., lun., mer. de 12 h

22-99). 1.1.; sf com., azz., mar. oa 12 m à 17 h, sam. de 11 h à 18 h. Jusqu'au 30 juin 1992. TABLEAUX FLAMANDS ET HOLLAN-DAIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DE LYON. Institut néerlandais, 121, rue de Lille (47-05-85-99). T.L. sf kun. de

13 h à 19 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au

T.I.j. sf fêtes de 11 h à 19 h. Du 20 décembre au 19 janvier 1992. LA MARQUETERIE DE PAILLE. Sur

18 h. Jusqu'au 29 décembre.

#### GALERIES

1000 M2 POUR 4 ARTISTES. Art Surfaces, 28, rue Claude-Terrasse (43-06-60-42). Jusqu'au 6 janvier 1992. AÉRONART, LES MONTGOLFIÈRES D'ARTISTES. Espace Kronent aventure, 30, avenue George-V (44-31-18-00), Jusqu'au 21 décembre.

MANUEL AMORIN. Galerie Merwan Hoss, 12, rue d'Alger (42-96-37-96). Jusqu'au 12 février 1992. ART CONTEMPORAIN II. Galerie Beaubourg, 23, rue du Renard (42-71-20-50). Jusqu'au 31 janvier 1992. ARTS TRIBAUX DES CHASSEURS DE TETES DU SUD-EST ASIATIQUE. (42-23-76-43). Jusqu'au 4 janvier 1992. JOHN BALDESSARI. Galerie Crousel Robelin Barna, 40, rue Osincampoix (42-

77-38-87). Jusqu'au 11 janvier 1992. NANNI BALESTRINI. Galerie J. et . Donguy, 57, rue de la Roquette (47-00-10-94). Jusqu'au 28 décembre. ALAIN BAIZAC, PHILIPPE COMPA GNON, DOMINIQUE DEHAIS. Galeric

Praz-Delavallede, 10, rue Saint-Sabin (43-38-52-60). Jusqu'au 22 janvier JEAN-MICHEL BASQUIAT. Galerie de

Poche, 3, rue Bonaparte (43-29-76-23). Jusqu'au 28 décembre. BEN. Galerie Beaubourg, 3, rue Pierre-au-Lard (42-71-20-50). Jusqu'au 31 janvier 1992.

PAUL BENJAMINS. Galerie Pasca Gabert, 80, rue Quincampoix (48-04-94-84). Jusqu'au 28 décembre. PIERRE RETTENCOLIRT Galaria Ratio doin Lebon, 38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (42-72-09-10). Jusqu'au

BIRABEN. Galerie Caroline Corre, 14, rue Guénégaud (43-54-57-67). Jusqu'au 31 décembre. BOLTANSKI, COLLIN-THIÉBAUT, LAVIER, TOSANI, VERJUX. Galerie Durand-Dessert, 28, rue de Lappe (48-08-92-23). Jusqu'eu 11 janvier 1992. PIERRE BOUCHER. Galerie Bouqueren-

Lebon, 69, rue de Turenne (40-27-92-21). Jusqu'au 18 janvier 1992. CLAUDE BRIAND-PICARD. Galerie Bernard Jordan, 52-54, rue du Temple (42-72-39-84). Jusqu'au 9 janvier 1992. CANEDO. Espace Castiolic da Castiglione (42-86-09-01). Jusqu'au 28 décembre. CLAVE. Galerie Pasnic, 30, rue des

Envierges (40-33-12-75). Jusqu'au 25 janvier 1992. GUSTAVE LE CREAC'H. Galerie Vieille du Temple, 23, rue Vieille-du-Temple (40-29-97-52). Jusqu'au 11 janvier 1992 1992

DEBRÉ, SOULAGES, TINGUELY, ZAO WOU-KI. Editions exclusives. Galerie Artcurial, 9, av. Metignon (42-99-16-16). Jusqu'au 31 décembre. DENMARK. Galerie Urbi et Orbi, 48. de Turenne, 2- étage, escalier B (42-74-56-36). Jusqu'au 23 janvier 1992. DANIEL DEZEUZE, Galerie Yvon Lam-bert, 108, rue Vieille-du-Temple (42-71-09-33). Jusqu'au 18 janvier 1992.

D'ODILON REDON A JEAN FAU-TRIER. Le collectionneur Armand Parent (1963-1934). Galerie 1900-2000, 9, rue de Penthièvre (47-42-93-06). Jusqu'au 3 novembre 1992, SYLVIA ELHARAR-LEMBERG. Mémoire et tétragramme. Galerie Lelis Mordoch, 17, rue des Grands-Augustins (46-33-29-30), Jusqu'au 25 janvier

ENNIS OPPENHEIM. Galeria Thierry Salvador, 6, avenue Delcassé (45-62-36-59). Jusqu'au 30 janvier 1992. ELOHIM FERIA. Festival des œufs d'iguane. Galerie Lara Vincy, 47, rue de Seine (43-26-72-51), Jusqu'au 12 jan-

ANNE FERRER, Galerie Langer Fain, 14, rue Debelleyme (42-72-09-17). Jus-qu'au 4 janvier 1992. FIGURATION 1980, Blanchard, Boisrond. Combas, Di Rosa, Jammes. Gelerie Jousse-Seguin, 32-34, rue de

Charonne (47-00-32-35). Jusqu'au 4 janvier 1992.
JOL FISHER. Galerie Farideh-Cadot,
77, rue des Archives (42-78-08-36).
Jusqu'su 30 décembre.
YVES FRANÇOIS. Ville Blenche, 8 bis.

rue de Breque (43-55-44-02). Jusqu'au 20 décembre. ÈLE FREUND, FRIDA KAHLO ET SISELE FREUND, FRIDA KAHLO ET' SES AMIS, Gelerie de Frence, 52, rue de la Verrerie (42-74-38-00). Jusqu'au 18 janvier 1992. GLORIA FRIEDMAN. Galerie Monte-nay, 31, rue Mazarine (43-54-85-30). Jusqu'au 28 décembre. KOJI FURUDOI. Galerie d'art internatio-nal, 12, rue less Ferrandi (45-48-

une idée de Lison de Caunes. Biblio-thèque Forney, hôtel de Sens, 1, rue du Figuler (42-78-14-60). T.I.]. sf dim. et luin. de 13 h 30 à 20 h. Jusqu'au MARC LE MENÉ, NOCTURNE. Crédit nal, 12, rue Jean-Ferrandi (45-48-84-28). Jusqu'au 2 février 1992. LA GALERIE DES GALERIES. Galerie fonciar de France, salle des tirages, 11, rue des Capucines (42-44-80-08). T.I.j. af sam. et dim. de 11 h à 19 h. Jurg MOSER. Centre culturel suisse, JURG MOSER. Centre culturel suisse, Artouriel, 9, av. Matignon (42-99-16-16). Jusqu'au 31 décembre.

16-16). Jusqu'au 31 décembre.
GAREL Galerie Patrice Trigano, 4 bis, nue des Besux-Arts (46-34-15-01). Jusqu'au 25 janvier 1992.
MICHEL GEMIGNANI. Galerie Ariel, 21, nue Guénégaud (43-54-57-01). Jusqu'au 11 janvier 1992.
ALBERTO GIACOMETTI. Dessires inédits, Galerie Di Man. 5 nue des Resur-38, rue des Francs-Bourgeois (42-71-44-50), T.I.j. si lun. et mar. de 12 h è LA PORTE DE BRANDEBOURG A 200 AMS. Goathe Institut de Paris, 17, av. d'Iéna (47-23-61-21), T.I.j. sf sam. et den. de 10 h à 20 h. Jusqu'au 17 janvier

dits. Galerie Di Meo, 5, rue des Beaux-Arts (43-54-10-98). Jusqu'au ROPS ET LA MODERNITÉ. Centr GIACOMETTI-SCHEIDEGGER. Galerie Wallonie-Bruxelles à Paris, Beaunord, 127-129, rue Saint-Martin (42-71-26-16). T.Lj. sf kun. et jours fériés de Adrien Maeght, 42-46, rue du Bac (45-48-45-15). Jusqu'au 15 jenvier 1992.

SHIRLEY GOLDFARB. Gelerie Zabriskie, 37, rue Oximcampoix (42-72-35-47). Jusqu'au 8 janvier 1992. GÉRARD GUYOMARD. N'Imports! quoi, tout à fait. Galerie du Centre. 5, rue Pierre-au-Lard, angle 22, rue du Renard (42-77-37-92). Jusqu'au 2 jan-vier 1992. CLAUDIA HART. Galerie Thaddaeus

Ropac, 7, rue Debelleyme (42-72-99-00). Jusqu'au 28 décembre. ANTON HENNING. Galerie Bernard Davignon, 76, rue Vieille-du-Temple (48-04-52-50). Jusqu'au 15 janvier 1992. MAX HERNST. Galerie Lucette Herzog, 23, passage Molière - 157, rue Saint-Martin (48-87-39-94). Jusqu'au 28 jan-

vier 1992. CARSTEN HÖLLER. Galerie Michel Vidal, 56, rue du Faubourg-Saint-Antoine (43-42-22-71). Jusqu'au 11 jan-

vier 1992. HOMMAGE A HENRI GTZ. Les pastellistes de la Galerie Alias. Galerie Alias, 6, rue des Coutures-Saint-Garvais (48-04-00-14). Jusqu'au 4 jarmier 1992. CATHERINE IKAM. A. B. Galeries. 24, rue Keller (48-06-90-90). Jusqu'au

15 janvier 1992.
JAFLEUR. Galerie Darial, 22, rue de Beaune (42-61-20-63). Jusqu'au. 28 décembre.
VÉRONIQUE JOUMARD. Galerie Annie

de Villepolx, 11, rue des Tournelles (42-) 78-32-24). Jusqu'au 18 janvier 1992. ALAIN JULLIEN-MINGUEZ. Galerie Françoise Palluel, 91, rue Quincampoix (42-71-84-15). Jusqu'au 21 décembre. KABILA. Gelerie Guy Crété, 121, rus Vieille-du-Temple (42-72-82-25). Jus-qu'au 18 janvier 1992.

NNO. G Guénégaud (46-34-77-61). Jusqu'au 18 janvier 1992. LASAUVIE. Galarie Maeght, hôtel Le Rebours - 12, rue Saint-Merri (42-78-43-44). Jusqu'su 31 jarrier 1992. CLAUDE LAGOUTTE. Galerie Charles

Sabion, 21, av. du Maine (45-48-10-48). Jusqu'au 23 décembre. RENE LALIQUE. Galerie Florence Doris, 4, rue Bourbon-le-Château (40-46-00-00). Jusqu'au 8 mars 1992.

00-00). Jusqu'au 8 mars 1992. FRANÇOIS LEGRAND. Galerie Philippe Frégnec. 50, rue Jacob (42-60-86-31). Jusqu'au 20 décembre. PIERRE LESIEUR. Galerie Coerd, 12, rue Jacques-Callot (43-26-99-73). Jusqu'au 6 janvier 1992. CLAUDE LEVEQUE. Galerie de Paris, 6, rue du Pont-de-Lodi (43-25-42-63). Jusqu'au 18 janvier 1992. SOL LEWITT. Galerie 1900-2000, 9, rue de Pantièvre (47-42-93-06). Jusqu'au 27 décembre. LIVRES D'ARTISTES. Galerie Sevrina

LIVRES D'ARTISTES. Galerie Sevrina Grassi, 9, rue Saint-Germain-L'Auxerrois (42-21-06-08). Jusqu'au 10 janvier 1992. LUMIÈRES. JGM Galerie, 8 bis, rue Jac-ques-Callot (43-26-12-05). Jusqu'au

11 janvier 1992. GREGORY MAHONEY, Galarie Karster Grève, 5, rue Debelleyme (42-77-19-37). Jusqu'au 25 janvier 1992. MAILLOL Sculptures, dessins, pein-tures. Galerie Dina Vierny, 36, rue Jacob (42-60-23-18). Jusqu'au 25 jan-

Jacob (42-00-23-18), Jusqu'au 25 jairvier 1992.
JOSÉ MALDONADO. Galerie Froment
et Putman, 33, rus Charlot (42-76-03-50). Jusqu'au 11 janvier 1992.
CILDO MERIELES. Galerie Giovanna
Minelli, 17, rus des Trois-Bornes (40-21-89-89). Jusqu'au 15 janvier 1992.
ARMANDO MORALES. Galerie Claude:

Agental 2,9 rus des RautraArts: (43-Bernard, 7-9, rue des Beaux-Arts (43-26-97-07), Jusqu'au 11 janvier 1992. PASCAL MOURGUE, Galerie Clera Scremini, 39, rue de Charonne (43-55-65-56). Jusqu'au 31 décembre.

«Exposition: Munch à Paris», 11 heures, 2, rue de Bellechasse, sous l'éléphant (P.-Y. Jasiet). « L'Opéra Bastille (saile et coulisses) avec un apercu du faubourg Saint-Antoine», 12 h 30, devant le café les Grandes Marches (C. Merie).

neur (Europ Explo). « Centenaire de la mort d'Haus-smann: Evocation du Paris du dix-neuvième siècle au musée d'Orsay» (30 personnes), 13 h 45, hail d'en-trée, accueil des groupes (Monuments historiouses).

«Le Paleis de justice en activité», 14 h 15, 4, boulevard du Palais (Tou-risme culturel).

«L'Opéra Gamier et l'exposition les Ballets russes», 14 h 30, hall d'entrés (P.-Y. Jasiet).

JUAN MUNOZ. Galerie Ghistaine Hus-senot, 5 bis, rue des Haudriettes (48-87senor, o bis, rue des naumettes (48-67-60-81). Jusqu'au 8 janvier 1992. MURUA. Gelerie Horloge, 23, rue Beeu-bourg, passage des Ménétriers (42-77-27-81). Jusqu'au 11 janvier 1992. LE MUSÉE MINIATURE. Par Olivier des Clercs et Marc Reci. Galede Piul of

LE MUSÉE MINIATURE. Par Olivier des Clercs et Marc Beri. Galerie Pixi et Cle, 95, rue de Seine (43-25-10-12). Jusqu'au 29 février 1992.
NICE A. B. C., ALOCCO. BEN, CHUBAC. Galerie Alain Oudin, 47, rue Cuincampoix (42-71-83-65). Jusqu'au 18 janvier 1992.
OBJETS D'ARTISTES. Galerie Krief, 50 rue Mazzeine (43-29-32-37). Jusqu'au Mazzeine (43-29-32-37).

50, rue Mazarine (43-29-32-37). Jusqu'au 4 janvier 1992.
OBJETS TROUVÉS D'ARTISTES. Gelerie du Jour Agnès B, 6, rue du Jour (42-33-43-40). Jusqu'au 25 janvier

1992.

L'ŒUVRE PHOTOGRAPHIQUE
CONSIDÉRÉE COMME UN ÉTAT DE
SCULPTURE. Galerie Michèle Chomette, 24, rue Beaubourg (42-7805-62). Jusqu'au 4 janvier 1992.
ŒUVRES SUR PAPIER. Galerie VidelSaint Phaile, 10, rue du Trésor (42-7606-05). Jusqu'au 28 décembre.
ŒUVRES SUR PAPIER. Galerie Nikki
Diana Marquardt, 9, place des Vosges Diana Marquardt, 9, place des Vosges (42-78-21-00). Jusqu'au 1ª février

1992.
ARTHUR PENCK. Galerie Laage-Salomon, 57, rue du Temple (42-78-11-71).
Jusqu'au 31 décembre.
MORENO PINCAS. 10 ans de gouaches. Galerie Colette Dubois,
420, rue Saint-Honoré (42-80-13-44). 420, rue Sant-Honore (42-00-13-44)-Jusqu'au 31 jenvier 1992. MIQUEL PLANAS. Galeria Bellint, 28 bis, bd Sébastopol (42-78-01-91). Jusqu'au 21 décembre. THIERRY POURNIN. Galerie Isabelle

Bongard, 4, rue de Rivoli (42-78-13-44). Jusqu'au 1- février 1992. ARNULF RAINER. Galerie Stedler, 51, rue de Saine (43-26-91-10). Jus-qu'au 18 janvier 1992. qu'au 18 janvier 1992. ANTONIO RECALCATI. Terra Cotta. Caleria de Franca, 50-52, rue de la Ver-rerie (42-74-38-00). Jusqu'au 18 janvier

100

- Table

IN CO.

. . . .

94 to 12 1 .

án:

éc z

etr ·

뫮다

1992. WILLY RIZZO. Galerie Agathe Gaillard, 3, rue du Pont-Louis-Philippe (42-77-38-24), Jusqu'au 24 décembre. CHRISTINE ROBION. Galerie Sylvie Bruley, 27, rue de l'Université (40-15-00-63), Jusqu'au 11 janvier 1992. SEMPE, Galerie Rohwedder, 6, rue du Roi-Doré (40-27-82-63). Jusqu'au 29 février 1992. ADAM STEINER, Galerie Patricia Dorf-

menn & Laurent Roux, 39, rue de Cha-ronne (47-00-36-89). Jusqu'au 1- février 1992. RUDOLF STINGEL. Galerie Claire Burrus, 16, rue de Lappe (43-55-36-90). Jusqu'au 11 janvier 1992.

YVON TAILLANDIER. Galerie Lavignes-Bestille, 5, rue de Charonne (47-00-74-40). Jusqu'au 4 janvier 1992.

ANTONI TAPIES. Galerie Lelong, 13, rue de Téhéran (45-63-13-19). Jus-BORIS TISSOT, LES CHAISES EN SUCRE. Galerie Via, 4-6-8, cour du Commerce-Saint-André (43-29-39-36).

lusqu'au 4 janvier 1992. TRAVAUX SUR PAPIER. Galerie Gitbert Brownstone et Cie, 9 et 15, rue Saint-Gilles (42-78-43-21). Jusqu'au

LE TRIOMPHE DE LA MÉTAPHYSI-QUE Santiago Arranz, Marco Del Re, Gerardo Dicrola. Galerie Thorigny, 13, rue de Thorigny (48-87-60-65). Jus-qu'au 18 janvier 1992.

ROSEMARIE TROCKEL. Galerie Samia Saouma, 16, rue des Coutures-Saint-Gervais (42-78-40-44). Jusqu'au 25 janvier 1992.

PATRICE VALOTA. Galerie Lavignes-Bastille, 27, rue de Charonne (47-00-89-18). Jusqu'au 3 janvier 1992. BERNAR VENET. Galerie Tempion, 4. avenue Marcaeu (47-20-15-02). Jus-qu'au 4 janvier 1992.

NINA VIDROVITCH. Atelier-Galerie Bastille-Marais, 46, rue Saint-Antoine, cour intérieure (42-78-58-86). Jusqu'au janvier 1992. PIERRE-MARIE ZIEGLER. Galerie Jorge Alyskewycz, 14, rue des Taillan-diers (48-06-59-23). Jusqu'au 25 janvier

### **DIVERS**

ANDRÉ JUILLARD, UNE BD, DES MONUMENTS. Hôtel de Sully, 62, rue Saint-Antoine (44-61-20-00). T.i.j. sf lun, de 11 h à 19 h. Du 20 décembre au

8 mars 1992. PÉRIPHÉRIE NEUILLY-SUR-SEINE. Michel Salsmann. Gelerie de Neully, piece Parmentier (46-24-03-83). Jusqu'au 4 janvier 1992.

### **PARIS EN VISITES**

#### VENDREDI 20 DÉCEMBRE « Histoire et fonctionnement de l'hôtel des ventes au nouveau Drouot», 14 h 30 et 16 h 15, sous la

«Le paysage en France, de Millet à Seurat, au musée d'Orssy», 13 h 15, devant le musée de la Légion d'hon-

«L'hôtel Mezzera, construit par H. Guimard » (carte d'identité), 14 heures, 80, rue Fontaine (Paris et son histoire).

grande horloge, sortie du métro Richelieu-Drouot (Connaissance d'ici et d'ailleurs). «Hôtels et jardins du Marsis, Place des Vosges», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé).

«Un palais de la Belle Epoque près des Champs-Elysées : l'hôtel de Ganay », 15 heures. Inscription au 42-26-60-52 (D. Bouchard). «L'église Saint-Sulpice et son quar-tier», 15 heures, portail principal de l'église, place Saint-Sulpice (Monu-ments historiques).

«Les costumes français du Kyoto Institute», 15 heures, 107, rue de Rivoli ( M. Hager).

### **CONFÉRENCES**

11 bis, rue Keppler, 20 h 15 : «Le caractère ésotérique des Evangiles». Entrée libre (Loge unie des Théo-

LE PRESTIGIEUX CABARET DE PARIS 20 H DINER CHAMPAGNE ET REVUE . 605 F 22 M ET 24 H CHAMPAGNE ET REVUE 420 F PRIX NETS . TAXES ET SERVICE COMPRIS MONIMARTRE . PLAGE BLANCHE 82 BOULEVAND DE CLICHY - 75018 PARIS ESERVATIONS : III 46 06 00 19 ET AGENCES ANNUAIRE ELECTRONIQUE



M. Services St. Transport 199 Mr. W. 484

COMMUNICATION

Grève contre les 576 licenciements

# Hachette trébuche sur La 5

Les salariés de La 5 devaient, à l'appel de leur intersyndicale, faire grève une journée, le jeudi 19 décembre à 12 heures. Ils protestent contre les 576 licenciements et en appellent au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui doit recevoir, du «pluralisme de l'information». Le ministre de vendredi 20 décembre, les dirigeants de la chaîne. la communication, M. Georges Kiejman, a MM. Jean-Luc Lagardère et Yves Sabouret. Le regretté, mercredi 18 décembre à l'Assemblée CSA devra déterminer si les coupes claires dans les effectifs et dans les budgets sont compatibles avec les engagements pris par la chaîne,

notamment d'Antenne 2, d'Europe 1 et de M6 - que les engagements « sont respectés en 1991 ».

ont déploré les suppressions d'emplois dans la De leur côté, les marchés boursiers ont exprimé rédaction. M- Edith Cresson espère qu'eune solu- leur métiance.

Les milieux boursiers sont sans qu'Hachette recherche toujours un cœur. Dès qu'une entreprise cotée partenaire capable de l'épanler sur « dégraisse » massivement, ils se La 5, ce qui n'ira pas sans conces-« dégraisse » massivement, ils se portent acquéreurs de ses titres, espérant que ce qui ne sera pas distribué en salaires le sera en dividendes. En bonne logique, l'annonce de licenciements massifs à La 5 aurait dû amener un redressement de l'action Hachette. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Le titre, qui avait déjà atteint lundi 16 décembre son cours le plus bas de l'année (130,30 francs), a plongé plus encore, mercredi 18 décembre, à 122 francs, juste après l'annonce des licenciements. Compte tou d'un peu moins de 20 millions d'actions en circulation, la capitali-sation boursière d'Hachette valorise le groupe à 2,4 milliards de francs, soit moins de 10 % de son chiffre d'affaire 1990.

Artika de er . . .

\$1.00 E

Section .

Deux explications à cela : les milieux boursiers semblent avoir été surpris par l'ampleur du déficit (1,1 milliard de francs) et surtout par les carences dans la gestion de la chaîne. Il est ainsi difficile de prétendre, comme l'a fait M. Yves Sabouret, PDG de La 5 à France Inter, le 18 décembre, que la sup-pression de la deuxième coupure publicitaire en 1989 - un an avant que Hachette se porte repreneur a fait perdre près de 300 millions à la chaîne. M. Sabouret reconnais-sait aussi que la faible qualité des stocks de films et de téléfilms avait elle aussi « été sous-estimée ». Il comme un groupe de communica-était donc normal que la Bourse exprime sa méfiance. D'autant distribution. Avec deux mille

n'est pas la fonction du gouvernement d'intervenir», car «c'est au CSA de régler le problème». M. François d'Aubert (UDF-PR) craint un déficit nationale, que le groupe Hachette « n'ait pas tenu ses engagements » et s'est étonné que ce groupe vec les engagements pris par la chaîne, a ait pu, comme par inadvertance, leisser se creu-De nombreuses réactions ont suivi l'annonce de ser un déficit de 1 milliard et plus, auquel il n'auce plan. Plusieurs sociétés de journalistes - rait pas songé». La direction de La 5, elle, estime

Les pertes 1991 de La 5 out été intégralement provisionnées en 1990, elles n'auront donc pas d'effet sur les résultats d'Hachette cette année. Reste que le groupe ne se porte pas assez bien pour supporter, seul, les pertes inévitables de la chôles en 1992. Ainsi le secteur chaîne en 1992. Ainsi, le secteur édition (7 milliards de chiffre d'affaires en 1990) a mal supporté l'année 1991. La littérature a perdu 30 % de son chiffre d'affaires environ et les encyclopédies (Livre de Paris, Grolier) sont soumises au cycle économique général.

#### Bilan en demi-teinte

Le secteur presse (10,2 milliards de chiffre d'affaires en 1990, qua-tre-vingts magazines), a été dure-ment touché par le marasme publi-citaire, en France comme à l'étranger. Et, comme le soulignent la plupart des analystes financière, la « faible visibilité financière » (société de Bourse Didier Philippe) ou les « zones d'ombre » (société de Bourse François Dufour-Kervern) qui subsistent sur l'ensemble des activités, « en raison notamment de la non-publication de la rentabilité par branche », inspire le pessi-

Hachette a beau être considéré

tion pourra être trouvée», mais note que « ce

points de vente de produits de presse et de communication en Europe et sur le continent amérid'affaires 1990 de 10,7 milliards de francs. Ni Curtis (numéro deux de la distribution aux Etats-Unis) ni les Relais H en France n'ont souffert en 1990. Bien que le chiffre d'affaires 1991 ne soit pas encore connu, les analystes continuent de tabler sur une progression.

Compte tenu de ce bilan en demi-teinte, les analystes financiers sont surtout sensibles au poids de la dette, qui avoisine 11 milliards de france. Ainsi, la baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis n'a pas profité à Hachette, dont la moitié de la dette américaine (638 millions de dollars, soit 3,5 milliards de francs) est à taux fixe. Les frais financiers en 1990 et 1991 se sont donc maintenus à un niveau très élevé, sans doute proché du mil-

La marge de manœuvre d'Hachette est, compte tenu de La 5, extrêmement réduite. Une augmentation du capital est toujours possible, mais se traduirait inévitablement par une perte de contrôle sur l'ensemble du groupe. Reste l'hypothèse de cessions d'actifs. La vente du siège, boulevard Saint-Germain à Paris (20 000 mètres carrés), ne suffirait pas à désendetter le groupe de manière significative.

YVES MAMOU

Un accord avec le conseil général de l'Hérault

# EDF veut brancher les départements sur le câble

En signant un accord avec le conseil général pour câbler progressivement l'Hérauit, EDF et sa filiale Vidéopole accélèrent leur engagement dans la télédis-

Vidéopole, la filiale câble d'EDF, signe le 19 décembre avec le conseil général de l'Hérault un accord qui prévoit le câblage pro-gressif de l'essentiel du département avant la fin du siècle. Jus-qu'ici, Vidéopole n'avait signé de contrats qu'avec des villes trois à ce jour, soit 85 000 prises raccordables) de dimensions raisonnables (de 1 000 à 17 000 prises), comme Agen, Morlaix, Longwy, mais aussi Bruyères (Vosges) ou Mortagne-au-Perche (Orne). Avec un potentiel de 140 000 prises en incluant Béziers (Montpellier et Sète sont déjà câblées par d'autres opérateurs), l'accord passé avec le conseil général de l'Hérault change les dimen-sions et les méthodes, mais pas la philosophie générale qui a conduit EDF à investir dans le câble depuis trois ans.

« Nous avons des supports (poteaux ou tranchées), des gens compétents partout et en permanence, l'habitude et les moyens d'une facturation massive», explique le président d'EDF, Pierre Delaporte. « Nous constatons que dans les petites villes – disons de dans les petites villes – disons de 6 000 à 60 000 habitants – à condition de construire des prises à moins de 2 000 francs et d'offrir un abonnement à moins de 100 francs par mois pour une vingtaine de chaînes, ou même beaucoup moins en collectif, le câble obtient de très homs toux de némétration. Il est bons taux de pénétration. Il est alors rentable.»

Mais ces conditions ne peuvent être atteintes partout. Il faut alors que les collectivités locales partici-pent à l'investissement. C'est l'op-tion qu'a prise le conseil général de l'Hérault. A partir d'une étude détaillée de toutes les communes d'au moins 500 prises potentielles, le département et Hérault Vidéo-pole détermineront, chaque année,

collectivités locales pourront participer à l'investissement quand ce sera nécessaire, ou l'accelerer avec des avances remboursables. Dans tous les cas, la démarche restera souple, sera révisée régulièrement en fonction des résultats et encouragera la péréquation entre communes. Ce qui correspond aux objectifs du conseil général, en matière d'aménagement du terri-

#### Un service choisi

toire et de développement local.

« Cette notion de service public, y compris en zone rurale, colle com-plètement à l'esprit maison «, ajoute Pierre Delaporte, « Et en même temps, le câble, plus vue encore que d'autres diversifications que nous menons comme l'eclairage public, le traitement des ordares ménagères ou la nerge artificielle

profondeur notre relation avec les collectivités locales. Nous voulons être choisis pour nos services, et pas subis comme une distribution obli-

Maintien de la taille critique dans les petites unités rurales. motivation des personnels, coûts marginaux et. . rentabilité attendue ; fort de ces promesses, Pierre Delaporte ressemble à un cabloopérateur heureux, une espèce rare dans le secteur. Pour assurer sa croissance - le million de prises raccordables à terme ne semble pas l'effrayer - Videopole voudrait attirer des partenaires dans son capital (porté à 40 millions de francs, en juillet dernier), avec comme projet videats un tiers de financiers et un tiers d'etrangers. cáblo-opérateurs ou électriciens.

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

La réglementation des chaînes de télévision

### Le Sénat s'oppose au projet de loi sur les quotas

liberté de communication est ralentie par l'hostilité des sénateurs. Après l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement confiant au Conseil superieur de l'audiovisuel (CSA) le soin de moduler les quotas de diffusion d'œuvres françaises et européennes auxquels doivent souscrire les chaînes de télévision (le Monde du 18 décembre), le nouveau texte de loi devait, conformément à la prorédure d'urgence, être adopté par une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée. Or les senateurs ont refusé d'endosser cette réforme

M. Adrien Gouteyron, sénateur de la Haute-Loire (RPR), a estimé que l'amendement frisait l'inconsti-tutionnalité, le transfert réglemen-

La réforme de la loi relative à la taire de l'Etat au CSA n'étant pas en l'occurrence suffisamment pré-cis. Les sénateurs ont, en outre émis des doutes sur la capacite du CSA à gerer l'affaire des quotas dans le tumulte qui affecte actuel-

> En usant de leur pouvoir de blocage, les sénateurs tentent de stonper la reforme pour que s'applique, à la place, la loi de 1989, qui prevoyait de surscoir aux quotas. De son côté, le gouvernement ne dés-espère pas d'en finir avec cette affaire à la fin de la semaine. Le projet devait passer, jeudi 19 décembre, à l'Assemblée. Il devrait être recalé, ensuite, par le Sénat et revenir à l'Assemblée pour une adoption définitive, avant le dimanche 22 décembre.

Y. M.

309 Graffic 62900 F. Ceux qui pensent trouver une meilleure affaire peuvent toujours essayer la vente par correspondance.

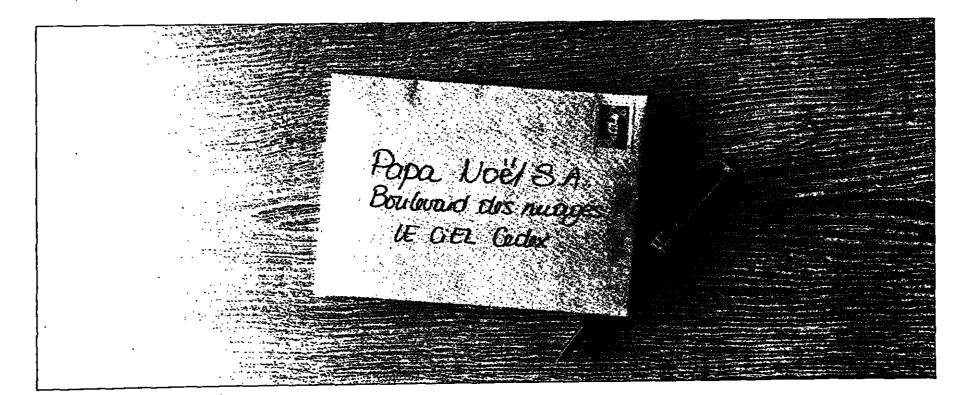

309 GRAFFIC TOUJOURS PARTANTE!

Profitez d'un financement exceptionnel par Crédipar sur toutes les 309 Graffic - essence ou diesel, 3 ou 5 portes - à découvrir chez votre concessionnaire jusqu'au 31 décembre 1991. C'est Noël quoi ? "Sous réserve d'accer



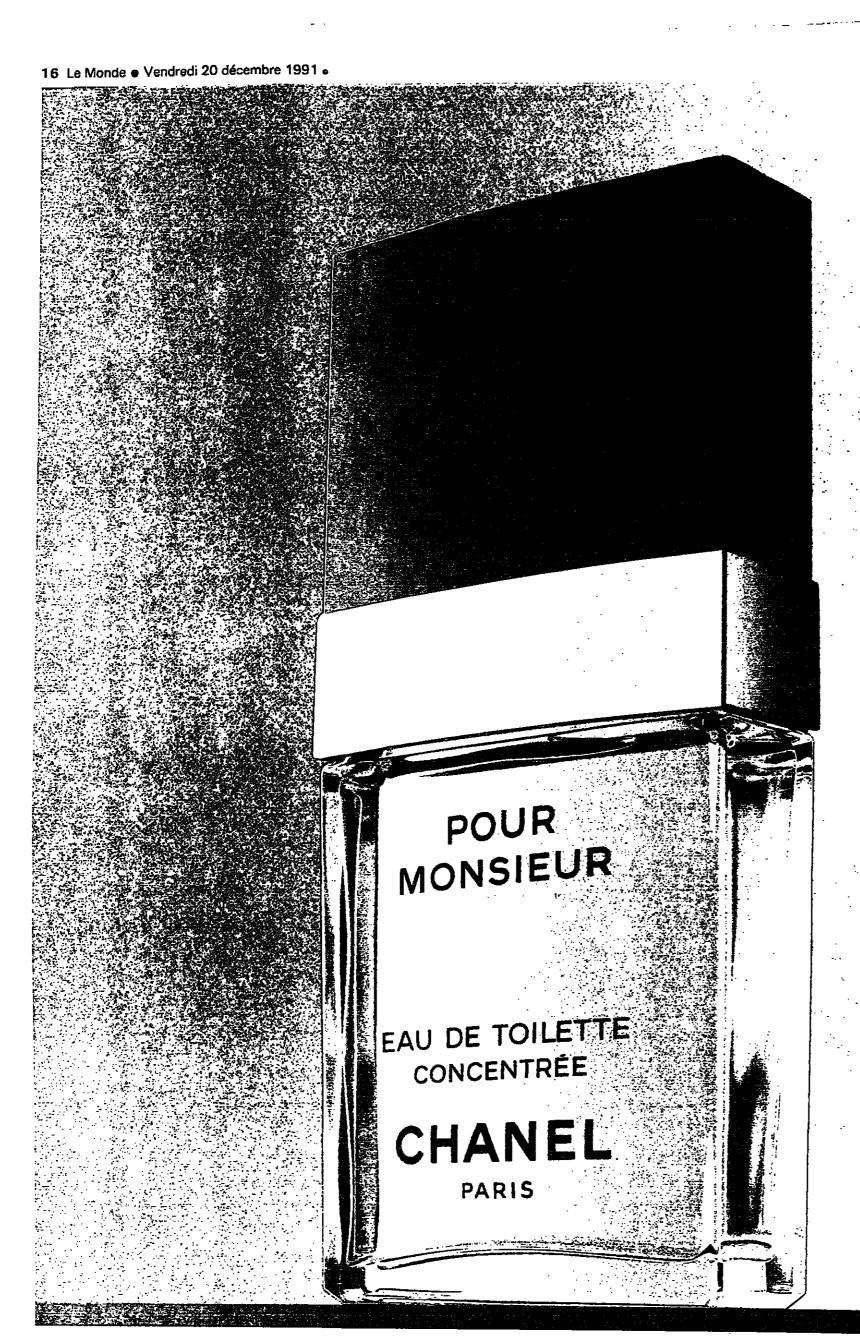

# POUR MONSIEUR

EAU DE TOILETTE CONCENTRÉE



Gene

🥶 la produ

30 Un entretien avec M. Dominique Strauss-Kahn M. Quilès choisit le tracé Grenoble-Sisteron par Gap

31 « Le Monde Affaires » 34 Les négociations du GATT 34 Marchés financiers 35 Bourse de Paris

### Les difficultés de l'industrie automobile et la récession de l'économie américaine

### Mauvais présage

Les analystes le soupçonnaient et Wall Street l'avait anticipé depuis quelques semaines. General Motors a tranché, mercredi 18 décembre, avec une brutalité à la démesure de sa taille et de l'hémorragie financière du groupe : une coupe de 20 % de ses effectifs outre-Atlantique sur quatre ans. Une ampleur qui a laissé certains analystes sans voix. N'est-ce pas l'équivalent de la moitié du groupe Renault ou bien encore de toute sa branche automobile en France? Depuis plusieurs mois, le premier constructeur automobile mondial engrangeait les mauvais points : des pertes record au troisième trimestre (5,5 milliards de francs), des notations financières sans appel, enfin d'ultimes tentatives d'appel de fonds. Et la Bourse de New-York de trépigner. Hier valeur vedette, l'action General Motors ne cessait de baisser, jusqu'à 27,50 dollars lundi 10 décembre. Les financiers voulaient savoir. Juste avant l'annonce officielle par le

président du groupe, M. Robert Stempel - transmise en direct par toutes les télévisions de GM, et par satellite! - Wall Street considérait déjà qu'en dessous de cinq usines fermées, le plan serait «un non-événement». Leurs exigences ont été satisfaites - peut-être au-delà contraignant le pouvoir à changer de discours. La veille, déjà, le porte-parole de la Maison Blanche, M. Martin Fitzwater, prononcait pour la première fois le mot tabou de «récession». Quelques heures plus tard, le président George Bush en persontie Mitalstit scho: #Je: suis moins intéressé par la définition technique de la récession que par ses

ll est vrai que tous les détails du plan ne sont pas encore connus. au bout de ses peines. Quel sera le montant de la majoration de la provision nécessaire sur l'exercice 1991 pour financer cette restructuration? il viendra s'ajouter aux pertes de 2,2 milliards de dollars (12 milliards de francs) enregistrées sur les neuf premiers mois de l'année. Et quelle sera la réaction de l'Amérique à l'inévitable quatrième baisse historique des

répercussions », lançait le

président des Etats-Unis,

actionnaires? Les répercussions du désastre de General Motors sont immenses. Elles viennent conforter toutes les interrogations sur la situation économique américaine. Et sur l'ampleur de la saignée que lui inflige la concurrence japonaise. Les constructeurs nippons n'ont-ils pas déjà conquis près de 37 % du marché nord-américain? Ou'en sera-t-if en Europe où la menace, pour l'heure, a l'air circonscrite? Les constructeurs européens parient sur une reprise en 1992. Mais General Motors est un bien mauvais présage. Les crises américaines de l'automobile ne précèdent-elles pas d'un an en général celles de l'Europe? **OLIVIER PIOT** 

dividendes versés aux

### General Motors annonce 74 000 suppressions d'emplois

General Motors (GM), numéro un mondial de l'automobile, renoue avec les grandes purges des années 1980-1982 : son président, M. Robert Stempel, a annoncé, mercredi 18 décembre, 74 000 suppressions d'emplois en quatre ans (19% de ses effectifs nord-américains) et la fermeture de 21 usines.

Le quotidien américain Detroit Free Press était bien loin du compte en annonçant, mercredi 18 décembre, la fermeture de deux usines de General Motors et la suppression d'environ 15 000 emplois pour 1992. Quelques heures plus tard, la direction de la plus importante société américaine par son chiffre d'affaires, General Motors, léchait dans un communiqué des chiffres retentissants: 74 000 emplois supprimés d'ici au début de l'année 1995, et la fermeture de 21 de ses 385, et la fermeture de 21 de ses 38 usines outre-Atlantique. Confirmé en début d'après-midi par le président de General Motors, M. Robert Stempel, lors d'une conférence de presse retransmise par satellite dans toutes les usines nordaméricaines du groupe, le plan de restructuration du constructeur de Detroit a surpris par son ampleur les plus pessimistes.

«General Motors doit changer for damentalement sa manière de conduire ses affaires pour relever les désis de la concurrence dans les années 90», a-t-til déclaré. Derrière ces phrases, les chiffres sont édifiants: 54 000 « ouvriers horaires » et 20 000 « cols blancs » devront quitter le groupe d'ici à la fin de l'année 1994, soit près de 20 % des 395 000 salariés de General Motors aux Etats-Unis.

#### La grande purge de 1980-1982

Pour la seule année 1992, le pré-sident de General Motors a annoncé la suppression de quelque 9 400 postes de cadres et d'employés, suivie de 11 000 autres départs de «cols blancs» au cours des deux années suivantes - portant ainsi à 71 000 leur nombre au début de l'année 1995, contre 91 000 aujourd'hui. Le second volet est plus drastique encore : touchant 15 000 ouvriers en 1992, il prévoit de ramener à 250 000 les effectifs de cette catégorie en quatre ans, contre 304 000 aujourd'hui. Le dégraissage concernera donc 39 000 ouvriers en 1993 et 1994. A aucum moment, le président de General Motors n'a évoqué des licenciements secs, se contentant de parler de «départs à la retraite et de volontaires».

Vingt et un sites de production fermés sur deux ans : appliquées au Canada et en Amérique du Nord, ces mesures toucheront six usines d'assemblage - notamment au Texas et dans l'Ohio, - quatre sites de transmissions et onze centres de pièces détachées.

Il fant remonter à la grande parge de 1980-1982 pour retrouver des mesures de restructuration d'une telle ampleur dans l'automobile américaine. A l'époque, General Motors n'avait pas hésité à licencier 170 000 ouvriers sur vingt-quatre mois. Par la suite, la progression régulière du chiffre d'affaires et des bénéfices du constructeur de Detroit avait quelque peu ralenti la cadence.
Passant de 3,7 miliards de dollars
(20 milliards de francs) de bénéfices en 1983 à 4,6 milliards de dollars (24,8 milliards de francs) en 1988, le géant américain avait cependant annoncé un nouveau plan en 1986 – année d'un léger repli des bénéfices à 3,9 milliards de dollars (21 mil-liards de francs) – et la fermeture de

### Légère remontée de la production industrielle en France en octobre

duction manufacturière, qui ne produisant des biens d'équipement tient pas compte de l'énergie, passe resteraient à la traîne.

L'indice mensuel de la produc- de l'indice 111,6 à l'indice 112, soit tion industrielle, calculé par l'IN-SEE sur la base 100 en 1985, s'est production manufacturière est ainsi inscrit à 114,1 en octobre contre encore tégèrement en dessous du 112,6 en septembre, ce qui repré- niveau atteint il y a un au sente une progression de 1,3 % en (- 1,6 %). Sur sa tendance actuelle, un mois. Par rapport à octobre la production manufacturière 1990, la hausse est de 0,9 %. Mais devrait, en fin d'année, retrouver et cette progression est essentiellement même légèrement dépasser le duc à l'énergie, qui progresse de niveau le plus haut atteint au prin-4,3 % en un mois. La seule pro- temps 1990. Seules les industries-

# II usines, L'année suivante, General

Motors signait un accord avec le syndicat américain des ouvriers de l'automobile – United Auto Workers (UAW), – dans lequel il s'engageait à ne plus fermer de site de production sans la justification d'un chiffre de l'afficient en beises. Multiple un chif d'affaires en baisse. Malgré un chif-fre d'affaires record de 123,6 mil-liards de dollars en 1988, le groupe contournait l'accord, annonçant non pas la fermeture, mais l'arrêt de pro-duction de trois nouvelles usines. Après un second record historique en 1989 – 127 milliards de dollars de chiffre d'affaires, - le colosse était néanmoins touché par la récession du marché automobile outre-

Subissant de plein fouet «la chute de la confiance des consommateurs et la récession», puis, dans la foulée, «la guerre du Golfe», ainsi que l'a rappelé M. Stempel, GM – au même titre que Ford et Chrysler – n'a ou, en outre, enrayer la progression des concurrents japonais sur son marché intérieur. Occupant 31 % du marché nord-américais en 1990, les contructeurs automobile nippons auraient, selon des estima-tions d'analystes, encore progressé de près de sept points en 1991.

Cumulant une forte chute de ses ventes en 1991 (le Monde du 18 décembre) après un déficit conso-lidé de 2 milliards de dollars (10,8 milliards de francs) sur l'exer-cice 1990, General Motors a déjà annoncé des pertes de 2,2 milliards de dollars (11,9 milliards de francs) sur les neuf premiers mois de cette année. Selon notre correspondant à Washington, Alain Frachon, GM perdrait actuellement 15 millions de dollars (81 millions de francs) par jour dans ses activités automobiles en Amérique du Nord, soit de 5 à 6 milliards de dollars (de 27 à 32 milliards de françs) en rythme

Cette hémorragie financière l'avait amené à décider un premier plan de restructuration en début d'année (le Monde du 6 février). Aussi la nou-velle purge annoncée par M. Stem-pel n'a-t-elle pas manqué de susciter des critiques de l'UAW. Reprochant à la direction d'être an service de Wall Street, M. Owen Bieber, un des « Une meilleure réponse à la crise de l'automobile serait de réviser la poli-tique actuelle qui abandonne aux producteurs japonais le marché inté-rieur et favorise le transfert de la production au Mexique ou dans d'autres pays où la main-d'auvre est meilleur marché.»

# La Réserve fédérale s'interroge sur un nouvel assouplissement du crédit

La Réserve fédérale américaine se tient prête à assouplir à nouveau sa politique de crédit si la situation économique rend cette mesure nécessaire, a affirmé, mercredì 18 décembre, M. Alan Greenspan, le président de la Fed. Interrogé devant la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants sur la possibilité d'un nouveau geste de la Fed, M. Greenspan a indiqué : « Nous regardons la situation [économique] d'une façon exceptionnellement proche. (...) Si dans notre jugement, une action supplémentaire est nécessaire, vous pouvez vous attendre » à une telle action. Pour M. Greenspan, « la reprise de l'activité économique qui avait débuté plus tôt cette année a clairement flanché ». «Il est clair que l'économie se débat et qu'il y a des forces puissantes luttent contre une reprise cyclique modérée», a-t-il ajouté.

#### **NEW-YORK**

de notre correspondant

A la veille de son audition à la Chambre des représentants, le 18 décembre, le président de la Réserve fédérale, M. Alan Greenspan, semblait bien désemparé face aux derniers indices économiques qui confirment le peu d'effet des nombreuses réductions de taux d'intérêt opérées ces derniers mois pour encourager une relance de plus en plus hypothétique. Dans le même temps, le piège économique se referme chaque jour davantage autour du président Bush, dont la cote de popularité vient de tomber an-dessous des 50 % d'opinions favorables pour la première fois depuis son entrée à la Maison

En juillet 1990, lorsque l'économie américaine est officiellement en réc le début de la crise du Golfe), 51 % des Américains pensaient déjà que l'administration gérait bien mal le dossier économique. Aujourd'hui, à en croire le même sondage établi par le Washington Post et le réseau de télévision ABC, ils sont 70 % à etre du même avis et, dans le même temps, seulement 47 % des

personnes interrogées considèrent que M. Bush remplit correctement l'ensemble de ses fonctions. Les difficultés de l'économie américaine sont naturellement pour beaucoup dans cette dégradation de l'image présidentielle à moins d'un an des élections.

Le chômage ne descend pas audessous d'un taux voisin de 7 % de la population active et les Américains craignent qu'il ne s'aggrave, au vu des derniers chiffres concernant tant la production industrielle, toujours en baisse, que les dénenses de consommation, restées léthargiques. En novembre, la production industrielle a régressé de 0,4 % et l'outil industriel ne tourne plus qu'à 79 % de sa capacité d'utilisation, alors qu'il avoisinait les 84 % avant l'entrée en récession.

Dans le même temps, les nouvelles mises en chantier, un baromêtre psychologiquement très important pour étudier le comportement des consommateurs, ont chuté de 2,1 % en novembre, selon les statistiques communiquées le 17 décembre par le département du commerce. Depuis le début de l'année, la chute atteint 16,5 %, qui viennent s'ajouter à la baisse de 13,3 % constatée en 1990.

#### L'ampleur catastrophique de l'endettement

Ces informations confirment me non seulement la dégradation de la situation de l'économie américaine se poursuit, mais, pis, que l'arme monétaire n'a eu aucun effet saiutaire. A douze reprises au moins depuis le début de la récession, la Réserve fédérale s'est employée à peser sur les tanx d'intérêt pour abaisser le coût du crédit, tant auprès des entreprises que des particuliers, et relancer la demande.

Mais les sociétés et les ménages, prenant brusquement conscience de l'ampleur catastrophique de leur endettement, ont surtout cherché à profiter de cette baisse des taux pour rembourser une partie de leurs dettes avant de songer à de nouvelles dépenses. Il faudra donc attendre encore avant que la forte diminution du taux d'escompte (ramené à 4,5 % actuellement contre 7 % deux ans plus tôt) et du taux de base bancaire (tombé celle de 11,5 % à 7,5 % dans le même temps) permettent de huiter la machine économique. M. Greens-

déception. Wall Street aussi escomptait une bonne nouvelle mais a dù déchanter le 17 decembre. Une légère injection de liquidités a permis de ramener les fonds fédéraux à 4,3/8 % contre 4,5 % précédemment, mais la Fed n'est pas allée plus loin. Une absence de décision d'autant plus préoccupante pour les milieux financiers. gui savent que l'administration, faute de pouvoir compter sur le volet monétaire, n'a plus que la « carotte fiscale » pour donner un

peu de « mou » à l'économie. Mais avec un déficit fédéral qui vole de record en record, aggrave par des recettes fiscales en chute libre en raison de la récession qui frappe entreprises et particuliers, la Maison Blanche, pourtant tentée par des mesures à coloration électorale, ne peut procéder qu'à des « ajustements cosmétiques », pour reprendre l'expression d'un banquier. Sous peine d'effrayer Wall Street et les marchés financiers internationaux, qui restent très attachés au compromis de réduction du déficit budgétaire sur cinq ans péniblement élaboré en 1990.

Le 14 décembre, une réunion des suppléants des ministres des finances du G7 s'est tenue dans la plus grande discrétion à New-York; les participants, qui avaient aussi à l'ordre du jour d'autres sujets particulièrement gratifiants comme la décomposition accrue de l'ex-Union soviétique, ont mis en garde la délégation américaine contre une attitude trop laxiste, au regard des grands (dés)équilibres, au moment où les autres économies occidentales, confrontées à leur tour à un net ralentissement d'activité, voire à une franche récession, ne peuvent espérer être

Mais l'enjeu électoral est trop important pour que l'administration accepte de ne rien faire. Début janvier, en prélude au dispositif que M. Bush devrait présenter à la fin du mois dans conl'état de l'Union, la Maison Blanche devrait procéder à quelques touches de relance, notamment sous forme de crédits d'impôts destinés à encourager l'investissement. Après avoir si longtemps parié sur la consommation !

SERGE MARTI

### Les perspectives de l'OCDE pour 1992

|                 | 1990       | 1991         | 1992     |
|-----------------|------------|--------------|----------|
| 1               | -<br>%     | %            | <u>~</u> |
| j r             |            | 1            | -        |
| Produit :       | national b | rut          |          |
| Etats-Unis      | +1         | <b>– 6,5</b> | + 2,2    |
| Japon           | + 5,6      | + 4,5        | + 2,4    |
| Allemagae       | + 4,5      | + 3,2        | + 1,8    |
| France          | + 2,8      | + 1,4        | + 2,1    |
| Grande-Bretagne | + 0,8      | - 1,9        | + 2,2    |
| Total OCDE      | + 2,6      | + 1,1        | 1 + 2,2  |
| In              | flation    |              |          |
| Etats-Unis      | + 4,1      | + 3,8        | + 3      |
| Janon           | + 1,9      | + 2,2        | + 2,1    |
| Allemague       | + 3,4      | + 4,4        | + 4,5    |
| France          | + 2,7      | + 2,8        | + 3      |
| Grande Bretagne | + 6        | + 6,2        | + 4,1    |
| Total OCDE      | + 4,3      | +4,2         | + 3,7    |
| Ch              | ômage .    |              |          |
| Etats-Unis      | 5,5        | 6,7          | 6,7      |
| Janos           | 2,1        | 2,2          | 2,3      |
| Allemagne       | 5,1        | 4,6          | 5        |
| France          | 8,9        | 9,4          | 10,1     |
| Grande-Bretagne | 5,9        | 8,7          | 9,9      |
| Total OCDE      | 6,3        | 7,1          | 7,4      |

(Les chiffres concernant la croissance (PNB) sont des évolutions en volume.)

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a rendu publiques, jeudi 19 décembre, ses prévisions pour l'année prochaine. Celles-ci ont été révisées à la baisse, notamment du fait de l'arrêt de la reprise aux Etats-Unis à partir de l'été. Les chiffres concernant l'Allemagne ne portent que sur la partie ouest du pays. Les chiffres concernant le chômage sont calculés par rapport à la population active.

Selon le ministère de l'économie

### Les Etats-Unis devraient enregistrer une «croissance modeste» en 1992

e Au cours du premier semestre 1992, l'économie américaine devrait enregistrer une croissance mod estime la direction de la prévision du ministère français de l'économie et des finances qui a publié, mardi 17 décembre, en même temps que l'INSEE présentait sa note de conjoncture pour la France (le Monde du 19 décembre), un état de la situation économique internatio-

pas à une rechute de l'économie américaine dans la récession. Le flux de manyaises nouvelles actuelles ne les empêche pas de penser que « les mécanismes traditionnels de reprise, mecanismes trautionneis de repuse, à l'aure depuis l'été, deraient conti-mier de produire leurs effets sur la demande intérieure au cours des pro-chains mois». Par ailleurs, notent-ils, ala récente dépréciation du dollar de la récente depréciation du dollar aurections aurections au de la production de la contraction de la la récente depréciation du dollar aurections aurection de la contraction de la devrait soutenir les exportations amé-

La direction de la prévision décrit très précisément les mécanismes de reprise à l'œuvre. La baisse des taux d'intérêt et le ralentissement des hausses de prix ont un double effet bénéfique : relancer les achats de logements, d'une part, la consommation des ménages, d'autre part. Devrait en résulter une reprise de la production, qui pourrait être égale-ment confortée par la hausse des dépenses publiques.

La reprise de l'activité aura des effets sur l'emploi mais elle incitera aussi les entreprises à reconstituer leurs stocks. La poursuite probable de la baisse des taux d'intérêt, ren-

due possible par le ralentissement de l'inflation, apportera dans quelques mois un nouveau soutien à la vité qui s'accélérera, incitant les chefs d'entreprise - confrontés à un resserrement de leur capacité de production - à augmenter leurs dépenses d'investissements.

Les auteurs de l'étude soulignent que ce schéma de reprise peut achopper sur trois points. Les dépenses publiques risquent de ne jouer aucun rôle de relance, compte tenu de l'ampleur du déficit budgétaire. La baisse des taux d'intérêt à court terme n'a pas été répercutée jusqu'à présent sur les emprunts des particuliers, contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Enfin, une grande incertitude pèse sur l'attitude des consommateurs dont la baisse de confiance, si elle continuait, provoquerait un surplus d'épargne.

Malgré ces incertitudes, la direc-tion de la prévision pense que la reprise est « accrochée ». Il existe en effet des marges de manœuvres supplémentaires pour de nouvelles baisses de taux d'intérêt à court terme, les taux longs devant baisser eux aussi du fait des anticipations favorables sur le taux d'inflation. Enfin, la baisse actuelle du dollar va ler les exportations américaines tandis que les importations en provenance de l'étranger prendront moins la place des productions

La création du groupe Thomson - CEA-Industrie

# La restructuration du secteur public doit être mise en œuvre « avec minutie et sans précipitation »

nous déclare M. Strauss-Kahn, ministre de l'industrie et du commerce extérieur

De l'Assemblée nationale à TF1, le premier ministre, M- Edith Cresson, a longuement défendu, mercredi 18 décembre, le projet de fusion des activités civiles de Thomson avec CEA-Industrie (le Monde du 19 décembre). « Savez-vous par exemple, s'est-elle exclamée sur la Une, que les écrans plats ou la résonance magnétique nucléaire utilisée dans le domaine médical ont été inventés par les filiales et les laboratoires du CEA? Simplement, on ne les a pas industrialisés. L'intérêt de rapprocher un pôle de matière grise formidable, qui est insuffisamment utilisé. d'une grande entreprise industrielle internationale, c'est de faire de la synergie entre les deux. » De Chine où il copréside la réunion de la commission mixte de coopération francochinoise, le ministre de l'industrie, M. Dominique Strauss-Kahn, plaide, lui, dans l'entretien qu'il a accordé au Monde pour que ce rapprochement soit emis en œuvre sans précipitation et avec minutie et préci-

CANTON

de notre envoyé spécial

Pour M. Dominique Strauss-Kahn, la constitution envisagée dans le secteur public d'e un grand groupe civil de technologies de pointe » allant de « l'électronique

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE

75501 PARIS CEDEX 15

Tél. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99

Télex: 206.806F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principaux associés de la société :

Société civile « Les rédacteurs du *Monde »*.

Association Hubert-Beuve-Méry »

Societé anonyme des lecteurs du Monde

Le Monde-Entreprises. M. Jacques Lesourne, gérant.

nmission paritaire des journaux et publications, m 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE

Imprimerie du « Monde » 12. r. M. Gunsbaurg 94852 IVRY Cedes

6 mois .

Nom:

Adresse:

Localité :

au nucléaire en passant par les bio-technologies » répond à trois objectifs: elle doit d'abord permettre de faire jouer les synergies entre ces différentes activités, comme par exemple autour des compo-sants de SGS-Thomson.

Ce regroupement de métiers divers doit ensuite réduire les dépenses de l'entreprise vis-à-vis des à-coups de la conjoncture sectorielle. L'État cherche enfin à constituer « un grand opérateur susceptible d'éviter que certaines PME, qui sont le plus beau fleuron de l'industrie française, ne soient absorbées par des groupes finan-ciers dès qu'elles se heurtent à des problèmes de financement ». Le ministre se réfère à ce propos aux grands groupes allemands comme Siemens, Daimler ou bientôt Man-

#### Actionnaires privés

Faut-il voir dans cette restructuration le retour du « Meccano industriel », l'un des jeux préférés des bureaucrates français? M. Strauss-Kahn rejette la criti-que: « Les actionnaires privés restructurent couramment leurs actifs.
Il est normal que l'État français
puisse souhaiter faire de même.»
Le retour du dirigisme centralisé
alors? « La lourdeur étatique, ce serait de vouloir conserver im bles les structures actuelles du secteur public », rétorque-t-il, en ajouteur punic's, reinique-t-u, en ajou-tant un argument déjà entendu à l'Elysée et à Matignon: « On ne peut pas empêcher l'Etat action-naire de gérer au mieux ses parti-

En mariant au sein d'un gigantesque groupe public une entre-prise riche – le CEA-Industrie – à

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. : {1} 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

15-17, rue du Colonel-Pierre-Avis

75902 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS

LUXEMB.-PAYS-BAS Voie normale-CEE

1 560 F

2 960 F

572 F 1 123 F

2 086 F

Le Monde

**ABONNEMENTS** 

, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX, Tel.; (1) 49-60-32-90

ÉTRANGER: par voie acrienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de votre

règlement à l'adresse ci-dessus

ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités :

**BULLETIN D'ABONNEMENT** 

Durée choisie : 3 mois □ 6 mois □ 1 an □

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Prénom : .

Code postal:

Pays: \_

une firme qui a d'énormes besoins d'argent – les activités civiles de Thomson, – l'État français aurait-il trouvé un moyen pour contourner les réglementations européennes, notamment en matière d'aide au secteur public? « Pas du tout, répond M. Strauss-Kahn, qui rappelle que le traité de Rome ne fait pas de différence entre entreprises publiques et entre-prises privées. Tout ce qui est auto-risé pour les unes doit l'être pour les autres. Lorsque l'allemand Sie-

mens a utilisé ses ressources pour financer les pertes de Nixdorf, Bruxelles n'a émis aucune protes-

A propos de SGS-Thomson, le ministre estime que, pour cette activité, «les besoins de finance-ment seront assurés aussi bien par l'actionnaire français que par l'ac-tionnaire italien, et si possible par l'entrée de nouveaux actionnaires privés dans le capital de la société ». Pour Thomson Consumer Electronics (TCE), il souhaite aussi trouver des investisseurs pri-vés favorables à la TVHD (télévision haute definition). Il juge a souhaitable dans certains cas » l'accueil d'actionnaires étrangers.

Mais, aujourd'hui que le projet a été rendu public, d'une manière un peu précipitée à ses yeux, il importe de mener avec grande précaution la mise en œuvre de cette fusion. « Il s'agit d'une opération compliquée pour laquelle il nous faut tenir compte des cultures d'entreprise différentes, d'équipes de management pas obligatoire-ment préparées, de questions finan-cières et juridiques complexes, notamment communautaires », insiste-t-il Le rapprochement des entreprises concernées doit être « mis en œuvre sans précipitation et

**EN BREF** 

n Recent : les salaires augus ront d'au moins 2 % en 1992. - La direction de Renault a proposé mardi 17 décembre, au cours de la deuxième séance de négociations avec les syndicats sur les salaires, d'augmenter les rémunérations de 1 % dès le 1 janvier, puis de 1 % au 1 mai. Direction et syndicats ont prévu de se revoir en septembre afin d'examiner la situation salariale au vu de la situation économique de l'entreprise. Outre la revalorisation de plusieurs primes, la direction du groupe a fixé un programme de négociations avec les syndicats portant notamment sur les classifications et l'aménage ment du temps de travail. Le comité central d'entreprise du groupe devait d'autre part être saisi, jeudi 19 décembre, d'un important plan de suppressions d'emplois (le Monde daté

□ Agriculture : incident à la réunion du CNASEA. - Un incident a eu lieu, mardi 17 décembre, à l'occasion de la réunion du conseil d'administration du Centre natiotures des exploitations agricoles (CNASEA), un organisme qui dépend du ministère de l'agricul-ture. Pour la première fois dans l'histoire du CNASEA, les représentants des organisations professionnelles et syndicales ont quitté la séance pour « dénoncer deux pré-lèvements financiers successifs sur les réserves du centre, dema par l'administration, soit 187 et 200 millions de francs, qui conduisent à épuiser la totalité des

 1,05 milliard de francs de béné fice pour Canal Plus. - Canal Plus devrait terminer l'année 1991 avec 1.05 milliard de francs de bénéfice, et prévoit une progression mini-mum de 10 % de son résultat en 1992. Dans un entretien publié par le Figaro du 19 décembre, son PDG. M. André Rousselet. confirmé dans ses fonctions jusqu'à fin 1994, estime que Canal Plus «ne peut être le sauveur financier de la Cinq», que tout projet de fusion avec Havas est abandonné, et critique sévèrement l'amendement à la loi de finances (le Monde du 17 décembre) qui permettrait au fisc d'interroger les fichiers de Canal Plus et des cáblo-opérateurs pour traquer les fraudeurs de la redevance. M. Rousselet souhaite que soit vérifiée la constitutionnalité de cet amendement.

avec minutie et précision ». Le ministre souhaite en particulier que la situation des actionnaires minoritaires soit traitée avec beau

Sur les autres projets de restructuration prêtés au gouvernement, notamment dans l'informatique, le ministre confirme la poursuite d'une réflexion qui n'a pas encore abouti. Pour la recapitalisation de Bull, Bercy reste opposé à une mobilisation des moyens financiers importants de France-Télécom « une entreprise qui a besoin de son argent pour son propre

coup d'attention. On a vu récem-

ment que les opérateurs privés

n'avaient pas fait toujours preuve

d'un tel souci.

Propos recueillis per ERIK IZRAELEWICZ (Lire également « Le Point »

Dans sa lettre de cadrage aux entreprises publiques

M™ Cresson préconise « le changement du travail » par la négociation

Dans sa lettre de cadrage pour les entreprises publiques adressée aux ministres exercant une tutelle, M= Edith Cresson recommande la modération > salariale pour 1992 et ne donne pas d'indication chiffrée, se bornant à souligner que « les principes de la politique salariale affirmés nus ».

En revanche, le premier ministre préconise « le changement du travail» par la négociation, et insiste sur € les moteurs essentiels» que sont les mesures visant « à accroître la qualification professionnelle des salariés et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».

Dans une lettre additionnelle adressée aux contrôleurs d'État, M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des finances et du budget, précise que l'évolution des salaires pourra être de 2,6 % en 1992 et de 2,8 % pour les entreprises publiques qui signeront des accords. En masse, les salaires pourront augmenter de 3,5 % dans un cas et de 4 % dans l'autre.

SANTÉ

Assurance-maladie

### Biologistes et ambulanciers signent un accord de maîtrise des dépenses

Les représentants des biologistes et des ambulanciers ont signé mercredi 18 décembre un accord avec le gouvernement prévoyant «la fixa-tion d'un objectif annuel d'évolution Selon le texte conclu avec trois

des quatre organisations représenta-tives de biologistes, la croissance des remboursements ne devra pas pro-gresser de plus de 7 % en 1992 (une décélération de 4 points par rapport à la «tendance spontanée»). En cas de dépassement, les laboratoires devront reverser la différence à l'assurance-maladie. Si le taux de progression est inférieur à 7 %, les

sommes correspondantes seront « affectées à des actions collectives en faveur de la biologie privée». Pour un montant de prescription supérieur à 105,60 francs, les assurés sociaux bénéficieront du tiers-

Quant aux transports sanitaires, l'objectif est de ne pas dépasser une hausse de 5 % en 1992 (les dépenses augmentent de quelque 17 % par an). Un gel d'un an des agréments de véhicules sanitaires a également été décidé avant la mise en place d'un numerus clausus en 1993. Enfin, les tarifs, bloqués depuis mars 1990, augmenteront de 4 %.

CONJONCTURE

L'enquête de l'INSEE auprès des ménages

### Les Français croient à la stabilité des prix mais s'inquiètent de leur niveau de vie

Les Français s'inquiètent de leur niveau de vie mais croient de nouveau à une certaine stabilité des prix, ce qui pourrait dans les mois à venir les inciter à privilégier légèrement la consommation au détriment de l'épargne. Telles sont les indications les plus intéressantes fournies par l'INSEE, qui a rendu publique jeudi matin 19 décembre son enquête auprès des ménages.

auprès des ménages.

Les Français, qui avaient pensé que la crise du Golfe aurait pour conséquence d'accélérer les hausses de prix, corrigent maintenant leur jugement. Seulement 10 % des ménages craignaient en novembre une accélération de l'inflation contre 44 % en janvier. Ce retour à la confiance dans la stabilité n'empêche pas les ménages de porter des jugements défavorables sur l'évolution de leur niveau de vie, aussi bien en ce qui concerne le passé que l'avenir: 70 % estiment qu'il s'est dégradé depuis un an, 60 % qu'il va se dégrader.

Sur le chômese les acceptaitons

Sur le chômage, les appréciations sont aussi très défavorables puisqu'il faut remonter au printemps 1985 pour en trouver d'aussi mauvaises. Seule consolation: les anticipations ne se détériorent plus. L'INSEE pose également des questions sur la situa-tion financière des ménages. Même si 30 % des Français estiment pouvoir

Le déficit du budget de 1990 a atteint 93,15 milliards de francs. – Le projet de loi de règlement du budget de 1990 présenté mercredi 18 décembre en conseil des ministres porte à 93,15 milliards de francs le déficit, contre 90,17 milliards de francs prévu dans la loi de finances initiale votée à la fin de l'année 1989 et 91,21 milliards de francs dans la loi de finances rectificative. Les recettes définitives ont atteint 1 200 milliards de francs contre 1 139 milliards en 1989, soit une progression de 5.3 %. Les dépenses définitives s'élèvent à 1 295 milliards de francs contre ! 224 milliards en 1989, soit une hausse de 5,8 %. Le déficit de 93,1 milliards de francs représente 1,43 % du produit intérieur brut (PIB).

encore épargner, les réponses montrent une nouvelle détérioration, particulièrement nette par rapport au bon niveau atteint début 1990.

Ce pessimisme conduit les ménages à prévoir une moindre capacité à épargner, les dépôts sur livrets étant privilégiés par rapport aux placements boursiers. Si les personnes interrogées - inquiètes pour l'emploi - soulignent que le moment est mal venu de procéder à des « achats importants », elles avouent en même temps une légère préserence pour la consommation par rap-port à l'épargne. Cette attitude un peu contradictoire peut s'expliquer par le retour à la confiance dans la stabilité des prix.

71...

T-1

....

Pin.

PĒCHE

#### Les Douze parviennent à un compromis unanime sur les quotas de captures de poissons en 1992

Les douze Etats membres de la CEE sont parvenus, mercredi 18 octobre à Bruxelles, à un accord unanime sur les captures maximales et les quotas de pêche pour la campagne 1992. Ils ont aussi trouvé un compromis sur la limitation des prises de cabillaud et d'églefin en mer du Nord. L'accord prévoit que les bateaux des États membres concernés resteront au port cent trente-cinq jours à comp-ter du 1<sup>st</sup> février 1992 ou huit jours par mois durant le déroulement de la campagne.

Les ministres sont arrivés à des compromis acceptables voire favorables pour les pêcheurs français de soles, laneoustines, merlus, merlans et lieus noirs. «La France a obtenu satisfaction sur la quasi-totalité des dossiers qu'elle présentait», a déclaré à l'issue du conseil M. Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'Etat à la mer. - (AFP.)

(Publicité)-

...PLUS DE 6 000 ENFANTS sont nés par insémination artificielle avec sperme de donneur (IAD) en île-de-France depuis la création en 1973 des CECOS (Centres d'étude et de conservation du sperme humain).

### **AIDEZ DES COUPLES** A DEVENIR PARENTS

...Des milliers de couples stériles choisissent chaque année de concevoir un enfant en s'adressant aux CECOS. Il n'est possible de répondre à leur désir d'enfant qu'avec l'aide de nouveaux donneurs. Ceci en raison de la limitation stricte du nombre d'enfants pour un même donneur.

Les règles éthiques et médicales des CECOS, reconnues tant au plan national qu'international stipulent que :

- Le don de sperme est anonyme et gratuit.

- Les donneurs doivent être âgés de moins de 55 ans et pères d'au moins un

VOUS QUI AVEZ LA CHANCE D'AVOIR DES ENFANTS ENTENDEZ LEUR APPEL

Contactez à Paris : CECOS PARIS-BICETRE (hôpital de BICETRE) Tél.: 46-71-40-22.

CECOS PARIS-NECKER (hopital NECKER) Tél. : 42-73-88-57. En PROVINCE, et pour plus de renseignements : 3615 CECOS.

- ... Je 3

. . .

4.4.9

ederd **energ** 

. .

11.16 **45** 4

olongaya 🚁 ine maring ونواكم المال - بالمواضع \*\*\*\*\* or the Section 400 M **电影** 

وهبوسية بنسا 4 (4 - 4-**5-54**) Chez Smoby. le Père !

The second of the second of

4 1900年 中華

· - \*\*\* • \*\*

3.2

1527 St 4049

i en 🔾 parti

100 新新加加

The state of the s

· marchite 3 A. . -\* \*\* \*\*\* \*\*\*\*

> Annie in 40 Jay 40

Section Bridge 201 minus -----"一一一一一一一一一 Co. - V All Control THE PERSON NAMED IN

er er erkita <del>ille</del>

# **AFFAIRES**

# Les hypermarchés fêtent les jouets

Du « sèche-pleurs » au produit d'appel, le jouet est entré depuis longtemps dans la stratégie des grandes surfaces alimentaires. Un succès que les distributeurs spécialisés tentent d'enrayer pour ne pas disparaître

eTTE année encore, les vitrines des grands magasins parisiens auront su fasciner les regards émerveillés de milliers d'enfants. A nouveau, la féerie traditionnelle du Paris Novel sur restrictionnelle du Paris Restricti tionnelle du Père Noël aura exercé sa magie dans les devantures enluminées de la capitale. Et pourtant, depuis longtemps déjà, l'essentiel des enjeux économiques de la distribution des jouets ne se joue plus dans ces lieux de rêve (les grands magasins ont représenté environ 8 % du marché du jouet en 1990). Les véritables défis commerciaux sont ailleurs. Lancés par les fabricants et les multinationales du jouet, ils font leurs premières armes au rythme des assauts publicitaires au rythme des assaurs publicatures du petit écran. Disputés sous l'uni-forme d'offres promotionnelles «imbattables», ils montent la garde aux abords des grandes surfaces. Situés à la périphérie des villes, ils se dénouent enfin dans l'alignement des rayons d'hypermarchés. Avec une règle d'or : la rentabilité au mètre carré.

Au cours des dix dernières années, la montée en puissance des grandes surfaces alimentaires a largement transformé le paysage de la distribution du jouet. Bonsculant les circuits traditionnels, leur entrée au « royaume des jouets» a pris des allures de bulidozer. Appliquant leur politique de « discount » systé-matique, les hypers et autres supermarchés 'n'ont pas manqué d'entraîner la disparition de nom-breux détaillants spécialisés dans le jouet – 17 % du marché en 1990. Par ailleurs, les centrales d'achat des grandes surfaces traitant direc-tement avec les fabricants, leur forte progression a largement mar-ginalisé le rôle des grossistes.

#### Un produit .... d'appel

L'enjeu est de taille. L'Europe représente en effet le premier marché mondial du jouet par la taille de sa population enfantine – 71 millions d'enfants de 0 à 14 ans, contre 54 millions aux Etats-Unis et 25 millions au Japon – et par le chiffre d'affaires réalisé (55 milliards de francs estimés pour 1991). Au seia de la Communauté européenne, la France arrive au premier rang avec un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de francs en 1990 et 17.5 milliards de francs e un budget par enfant de 547 francs par an, contre 489 francs en Allemagne et

743 francs en Espagne. Cette manne de choix a très vite séduit les géants de la distribution alimentaire. « La part que les grandes surfaces non spécialisées

ont peu à peu acquise dans la distribution du peu acquise dans la distri-bution du jouet est d'abord un effet ae leur propre croissance», précise André Tordiman, directeur de HEC management. Spécialisées dans l'alimentaire, ces grandes surfaces ont d'abord considéré le jouet comme un article annexe : le fameux «sèche-pleurs» destiné à récompenser les enfants lors des longues courses familiales.

Ce n'est que progressivement qu'il est devenu un élément straté-gique de vente et de développe-ment. Avant tout conçu comme « produit d'appel », avec, bien sûr, des prix défiant toute concurrence, il a fourni à ces géants de la distri-bution la possibilité d'attirer le consommateur vers les produits rémunérateurs de fin d'année : champagne, foie gras et saumon. En 1990, les grandes surfaces alimen-taires auraient ainsi réalisé, selon les chiffres de la Fédération natio-nale des industries du jouet (FNI), 45 % des ventes sur l'ensemble de l'année. Un chiffre que de nombreux fabricants n'hésitent pas, quant à eux, à situer autour de 65 %, contre environ 38 % en 1981. Une chose est sûre : près de 72 % des ventes de l'année sont réalisées pendant les trois mois qui précèdent les fêtes de Noël. Période durant laquelle les hypers et les supermarchés réalisent à eux seuls plus de 70 % des ventes.

Cette forte saisonnalité des acti-vités de distribution du jouet est sans doute largement entretenue par la stratégie des grandes surfaces et la place qu'elles occupent. Concentrant leurs efforts sur la période de Noël, elles n'hésitent pas à augmenter jusqu'à dix fois leur surface de vente consacrée au jouet.

En outre, leur situation de leader de la distribution a peu à peu contraint les fabricants à suivre la contraint les fabricants à suivre la concentration des commandes sur cette période faste. « Mais les fabricants ont également une part de responsabilité », ajoute André Tordjman. Et il est vrai qu'en développant considérablement leurs investissements publicitaires — en France, des coûts multipliés par trois en cinq ans, avec plus de 500 millions de francs au total en 1990. — dont plus des deux tiers 1990, — dont plus des deux tiers sont consacrés au petit écran, les fabricants de jouets ont eux-mêmes largement concentré leurs efforts sur la fin d'année - 64 % des budgets publicitaires sont investis pour le quatrième trimestre.

Cette surenchère permanente des politiques de marketing « est une réponse à de colossaux enjeux industriels », explique André Tordi-man. Lancée par les grandes multi-nationales du jouet (Nintendo, Has-

bro, Mattel, etc), cette stratégie a contraint l'ensemble des fabricants à suivre la cadence dictée par les grands. Après avoir tenté, dans un grands. Après avoir tenté, dans un premier temps, de répondre après coup à la demande créée par le succès des séries télévisées, les multinationales n'ont pas hésité par la suite à financer elles-mêmes des films grand public : c'est le cas des fameuses Tortues Ninja, produitmode par excellence, lancées par un film auquel le japonais Bandaī a participé dès sa conception.

a Dans le jouet, c'est l'offre qui crée la demande », résume le directeur général de Playmobil-France, Arthur Wittersheim. Par ailleurs, cette offre médiatisée a largement contribué à la marginalisation du petit détaillant spécialisé. Il est bien loin le temps où les parents allaient loi demander conseil : « Aviour. lui demander conseil : « Aujour-d'hui les enfants savent ce qu'ils veu-lent dès l'âge de quatre ans. En réa-

(Vedes, Bonniland) qui dominent le marché outre-Rhin, divers regroupements ont eu lieu entre détaillants français. Près de detalliants français. Pres de 250 magasins réunis sous l'enseigne « Jouet-Club », et rattachés à l'EPSE (Entente des professionnels spécialistes de l'enfant), ont ainsi développé un véritable réseau national, de même que les quarante magasins arborant l'enseigne companye louetland associés à partir mune Jouetland, associés à partir de 1988 à l'initiative d'une centrale d'achat, la CEDIJ.

#### Vendre toute l'année

« La principale difficulté reste au niveau des prix pratiqués par les grandes surfaces», précise son directeur général, Patrice Touchard. La stratégie? Miser sur la qualité du service et la diversité des pro-

### La France quatrième producteur mondial

jouet poursuit son redressement. En dépit de la concurrence des produits bon marché provenant de Chine et du Sud-Est asiatique, des jeux électroniques et de la puissance des firmes américaines et japonaises, la France reste le quatrième producteur mondial après les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne.

Selon la Fédération nationale des industries du jouet (FMJ), le chiffre d'affaires des industriels a atteint 6,3 milliards de francs en 1990, soit une progression de

Après une crise en 1987 et 9,2 % par rapport à 1989 sur un 1988, l'industrie française du marché qui progresse de 5 % à 10 % par an. Les 170 entreprises de ce secteur emploient 10 500 personnes. Et on estime à 20 000 le nombre des emplois

> Les exportations représentent 38 % de la production. Les princi-CEE. Cependant, la balance commerciale reste lourdement déficitaire : les exportations s'élèvent à 1,8 milliard de francs contre 6,2 milliards de francs pour les

en 1989, - le géant américain a déjà inauguré II centres et revendique aujourd'hui près de 3 % du marché français. Sa force? Des surfaces de magasin de 3 000 mètres carrès, offrant tout au long de l'année la totalité des références des jouets du marché (12 000), ainsi que la gamme des article de puériculture (6 000 articles). Côté prix, le groupe bénéficie à l'évidence d'une stature internationale.

En somme, en se proposant d'être le supermarché spécialiste du jouct, le géant américain fait le pari de grandir aux dépens des maîtres des lieux, « Lorsque nous voyons entrer une femme enceinte dans un de nos magasins, nous sommes ravis. Car si nous sommes efficaces, c'est une cliente que nous garderons tout au long de l'année et pendant près de dix ans », reconnaît Guy Pottier, directeur d'achats chez Toys « R » Us-France. Outre la diversité des produits, le killer américain mise sur un atout absent de la stratégie des géants de l'alimentation: une vente douze mois sur douze. Et cette perspective n'est pas sans plaire aux fabricants. Moins dépendants du « coup de poing» saisonnier des hypermarchés, ils pourront bénéficier d'une trésorerie plus régulière, étaler leur fabrication et fournir la totalité de leur gamme. Par ailleurs, « le marché permanent est très porteur », précise l'un d'entre eux. L'augmentation du nombre de divorces, cumulée à la généralisation du travail des femmes, n'ouvre-t-elle pas une nouvelle croissance aux fameux «cadeaux de compensation »?

**OLIVIER PIOT** 



lité, les parents n'ont plus qu'à obéir à des désirs qui sont très bien formu-lés », précise Daniel Aboaf de la FNIJ. Résultat, cernant très bien le jouet à acheter, les parents « ont tendance à ne s'occuper que des prix», conclut-il.

Mais si cette évolution de la nature de l'offre et de l'attitude de consommation des jouets a favorisé la stratégie des hypermarchés, elle n'exclut pas pour autant une réponse des distributeurs spécialisés. Avec pour modèle les grandes chaînes allemandes spécialisées

possible, les prix de fin d'année des grandes surfaces. Dès la sortie des catalogues d'hypermarchés, « nous menons des enquêtes systèmatiques sur les prix qu'ils affichent, poursuit Patrice Touchard. Nos relevés sont ainsi repertories sur ordinateur jus-

Cette observation stratégique de la concurrence, « pratiquée par tout le monde en réalité », ajoute Didier Bodel, directeur de Tycos Toys-France, entraîne parfois des changements de cap de dernière minute : « Il n'est pas rare de voir des distri-

buteurs (y compris les grandes surfaces) réimprimer une partie de leur catalogue au moment même de la période des fêtes », reconnaît-il. Mais la partie de bras de fer

engagée avec les grandes surfaces imentaires avait besoin d'une riposte d'envergure. L'arrivée en France du leader mondial de la distribution du jouet (dont le nom, Toys « R » Us, « Les jouets, c'est nous » est presque prémonitoire). pourrait bien être décisive. En trois ans - le premier magasin a ouvert

Loin des routes balisées de la grande distribution, le Père Noël emprunte des chemins de traverse, s'il lui reste un peu de temps avant son tour des cheminées et quelque place dans sa hotte... Il est permis d'y croire à tout age, n'est-ce-pas, et l'exposition-vente «Les jouets du monde » présentée à Paris du 5 au 28 décembre ne peut qu'en-

Sitôt la porte franchie, le voyage commence. Dans le ciel, - pardon, au plafond - flamands roses et pélicans agitent délicatement leurs ailes de papier. Les crabes et les langoustes de carton mâché vibrent au sol, alors qu'à leurs côtés motos et voitures de cuivre semblent prêtes à pétarader. Les uns viennent d'indonésie, les autres de Madagas car. Ce sont de simples objets, faits de la main de l'homme et nés de son imaginaire, des grisgris que l'on aurait pu ramener en souvenir de lointains périples. Ce sont des jouets, que les accom-

courager le rêve.

pagnateurs du tour-opérateur masques japonais, sacs en forme «Voyageurs du monde» ont dénichés ici ou là, au gré des continents et au fil des mois.

Cadeaux du bout du monde

A peu de frais, l'on peut donc réparer l'oubli de demière minute des vacances passées, ou découvrir en avant-goût le cadeau du prochain été. Créés pour le plaisir enfantin, ces jeux amusent tout autant les adultes. Importée du Mexique, la roue taillée dans le bois avec ses nacelles et ses figurines évoque en miniature celle, rituelle là-bas, de la Fête des morts. C'est la pièce la plus chère de cette exposition-vente sept cents francs. Mais en ce lieu, le bon marché s'offre à profusion. Pour 50 francs, la trousse à couture chinoise en forme de visage ou la sorcière brésilienne francs, le « Tuk-Tuk » en bambou. cette roulotte des embouteillages qui font la marque de Bangkok. Fermes et danseurs de gigue du Grand Nord canadien. cravons massifs taillés par des Navajos.

de tête de panda tissés à Shanghai, mannequin indien aux quatre visages, huit bras et deux pieds représentant la déesse Shiva, et encore, plus encore, la poupée de chiffon qui fait à la fois «Mère-Grand, le loup et le Petit Chaperon rouge »...

Trois mille pièces quettent ainsi le chaland dans sa quête pour le grand soir des réveillons. Le matériau est rustique, le tour de main artisanal, l'inspiration poétique. Et le voyage à l'oeil, entre les haies de poinsettia - cette fleur flambovante qui est le sapin de Noël sous les Tropiques. DANIELLE ROUARD

▶ « Les jouets du monde », au Club Voyageurs, 53, rue Sainte-Anne, 75002 Paris. Exposition du 5 au 28 décembre, vente à partir du 16. Ouverte du lundi au vendredi. entre 13 heures et 21 h 30.

#### pallier ces faiblesses. Avec ses visites dans les salons du jouet et sur les lieux de vente, elle consacre plus de quatre mois par an à pharmaceutiques, chimiques et parcourir le monde. « Il faut colle au terrain », dit cette quadragé-

Ni Tortues Ninja ni Nintendo, le fabricant Smoby a reussi à bâtir son expansion sur le retour du jouet traditionnel. Cette année encore, le jeu de la marchande et la grue de toutes les couleurs ont été les grands succès de cette entreprise jurassienne. «C'est un métier de flair dans lequel il faut conjuguer mode et industrie». explique Dany Breuil qui dirige, avec son mari, cette PME dont le chiffre d'affaires s'élève à 392 ns de francs et le bénéfice net à 32 millions de francs.

C'est par amour que cette Lyonnaise de quarante-trois ans a découvert l'univers jurassien du jouet. Etudiante en lettres, elle rencontre son futur mari, Jean-Pierre, étudiant en droit et fils de la famille Breuil-Moquin, proprié taire d'une petite fabrique de jouets à Lavans-lès-Saint-Claude dans le Jura. Ils se marient et entrent tous deux dans l'entreprise familiale. «On a tout appris sur le tas », se souvient Dany Breuil qui, en même temps, ék vait ses deux enfants maintenant âgés de vingt ans et vingt-deux ans. A la fin des années 70, ils décident de réorienter la produc-tion de cette ancienne tourmerie de bois créée en 1928 et qui après la guerre avait commencé à se diversifier dans les plastiques.

lls conservent ce matériau. Mais ils chargent des designers et des graphistes de mettre au point les formes, les couleurs et les empaquetages qui séduiront les enfants de zéro à huit ans et leurs parents. Pour la commercialisation. Smoby opte pour la grande distribution et l'exporta-

Chez Smoby, le Père Noël est une femme tion. Côté production, la diversification, dans les emballages de plastique pour les industries alimentaires, est poursuivie au point de représenter maintenant 20 % du chiffre d'affaires. Des filiales sont créées en Espagne. en Allemagne, en Angleterre et Suisse. Quant aux usines jurassiennes, elles emploient entre 550 et 800 personnes suivant la saison.

> En 1983, la société est introduite au second marché de la Boursa de Lyon sous la raison sociale de Smoby, une habite contraction des noms des families fondatrices. Celles-ci 72 % des droits de vote.

#### Quatre mois de voyages

Depuis cette époque, Smoby est soumis à l'examen des ana-lystes financiers. Mais leur dia-gnostic est plutôt flatteur. Dans une étude consacrée au secteur des jouets, la société de Bourse Tuffier-Ravier-Py et associés note en particulier pour Smoby «une availles autres francés productions de la constitute de la cons llente structure financière et une trésorerie pléthorique oscil-lant entre 85 et 150 millions de francs ». En revanche, l'implantation jurassienne et la petite taile de l'entreprise, qui rend plus diffi-cile la rentabilisation des campagnes de publicité ou d'un réseau commercial international, sont considérées comme des fai-

Dany Breuil consecre une grande partie de son énergie à

Françoise Nyssen, responsable de la maison d'édition arlésienne L'activité de Dany Breuil déborde de l'enceinte de son entreprise. Elle a en effet décidé de consacrer une partie de son temps à la vie de la région et de fortement contribué, il y a quatre ans, à la création de la Maison du jouet, une association loi de 1901 dont les huit salariés jouent le rôle de conseil marketing, financier ou juridique auprès d'une trentaine d'entreprises, trop petites pour s'offitir des ser-vices spécialisés.

naire hyperactive qui a raté deux

fois le prix Veuve Cliquot de la

femme d'affaires de l'année. En

octobre, elle a été devancée de

peu par une autre « provinciale ».

Avec le maire de Moirans-en Montagne, elle a bataillé pour l'installation d'un musée consacré à l'histoire et à l'évolution du jouet qui reçoit 50 000 visiteurs par an. Et pour financer ces différentes actions, elle est parvenue à négocier un contrat de plan avec la région et le département. au niveau de la région me permet de prendre un peu de recula, ditelle en rappelant que 🛚 50 % de la production nationale provient de ce coin de France ». Une bonne raison pour en faire la promotion.

FRANÇOISE CHIROT

### TABLES D'AFFAIRES

**DÉJEUNERS** RIVE GAUCHE

DODIN BOUFFANT 43-25-25-14 12 h 30-14 h 30, 20 h-23 h. Cavert le samedi. Toujours son bon rapport qualité-25, rue Frédéric-Sauton F. dim. Park. prix, dont le menu à 170 F. Poissons, fruits de mer et crustacés toute l'année.

EVENIR PAREIT

## La montée des grandes surfaces dans le champagne

C'est en fin d'année que s'effectuent la moitié des ventes. Géographiquement, la région pansienne vient en tête

A moitié des ventes de champagne sur le marché français s'effectuent sur le dernier trimestre de l'année : c'est bien normal à l'approche de Noël et de la Saint-Sylvestre, époque particulièrement festive, où les bouchons sautent le plus allègrement possible. Géographiquement, on constatera, sans surprise, que la région parisienne vient en tête (18,1 % des ventes), suivie par le Sud-Est, essentiellement la Côte d'Azur (17,2 %). puis par le Nord (13,6 %), le Centre-Est (région lyonnaise avec 11,6 %) et le Sud-Ouest (10,4 %): les Bordelais boivent aussi du

Du côté des producteurs, sur les 147,6 millions de bouteilles expédiées en 1990, une moitié environ l'ont été par les maisons de négoce, notamment les grandes marques. l'autre moitié étant le fait des récoltants manipulants (les vignerons producteurs) et des cooperatives. Depuis dix ans, la

régulièrement, les maisons de négoce, qui achètent globablement 87 % des raisins nécessaires à leur production, se concentrant davantage sur l'exportation, où elles dominent (90 %).

Du côté des distributeurs, le fait le plus marquant est la montée des grandes surfaces au détriment des circuits traditionnels, cavistes et magasins d'alimentation générale « de quartier », auxquels il faut ajouter les cafés-hôtels-restaurants (CHR), dont la part régresse d'année en année : les prix trop élevés du champagne sur les cartes rebutent de plus en plus les clients. En revanche, la vente directe, effectuée surtout par les récoltants-manipulants, se développe assez rapidement : beaucoup de Français aiment avoir « leur » producteur, à des tarifs presque toujours infé-

rieurs à ceux des grandes maisons. Quant aux grandes surfaces, elles assurent désormais plus de 80 % des ventes aux particuliers

pour leur consommation à domicile (près de 40 % des ventes totales de champagne). Dans ces 80 %, les hypermarchés se taillent la part du lion (45 %). Autre phénomène nouveau, on y voit, dorénavant, toutes les marques, y compris les plus grandes.

Seules quelques-unes d'entre elles restent réfractaires à la « distribution de masse», demeurant fidèles à la vente directe, aux cavistes et aux restaurants-hôtels: c'est le cas de Roederer, Krug ou Pol Roger, par exemple. Mais il y a belle lurette que l'on trouve chez Leclerc, Carrefour, Auchan, Continent. But. etc., les Moët et Chandon, Mumm, Laurent-Perrier même la Veuve Cliquot s'y est mise. Les Français deviennent plus soucieux d'économies, et c'est bien dans les grandes surfaces qu'ils les trouvent, à moins que les cavistes ne fassent des promotions pour Noël, comme le fait réguliè-

FRANÇOIS RENARD

## Les cadeaux d'affaires touchés par la morosité

Après dix années de croissance, le secteur est à son tour victime de la récession et de l'engouement des entreprises pour les « pin's »

TYLOS, agendas, sacs, réveils, cassettes, livres, chocolats, champagne, etc. les cadeaux d'affaires seront, en cette fin d'année, plus rares et surtout plus tardifs. La sête est finie. Après des années de développement à tout va, le secteur fait grise mine. « La maro-sité domine, dans les cadeaux d'affaires comme dans le reste », assure Jean Paoli, secrétaire général du Syndicat des fabricants de cadeaux d'affaires et d'objets publicitaires (Syprocaf), qui estime à 10 % environ la baisse du chiffre d'affaires du secteur cette année.

Un vrai bouleversement sur un marché d'ordinaire largement éparané par la conjoncture. « Cela fait vingt-cinq ans que je travaille dans ce secleur, jamais je n'avais constaté de baisse des ventes. Le dernier coup d'arrêt remonte à 1974, mais nous avions quand même progressé. Et depuis dix ans la croissance atteignait en moyenne 12 à 15 % par an », ajoute Jean Paoli.

Du début à la sin, l'année 1991 aura été atypique, assurent les pro-

fessionnels qui s'interrogent sur l'ampleur du mouvement. Car tous les créneaux ont été touchés. Des articles dits a promotionnels », distribués en prime, toute l'année, pour stimuler les ventes, jusqu'aux cadeaux de fin d'année destinés à e entretenir l'amitié » (et surtout les a entretenir l'amitié » (et surtout les réseaux d'influence), en passant par les objets publicitaires ou de com-munication donnés à l'occasion d'un séminaire, d'un voyage ou d'une conférence de presse.

#### Les hésitations des acheteurs

Aux effets du ralentissement économique s'est en effet ajouté le « phénomène pin's ». La folie des « épinglettes » a atteint de tels som-mets qu'elle a absorbé une partie non négligeable des budgets promo-tionnels dans la plupart des entreprises. Une manne inespérée pour les - rares - fabricants français et surtout pour la vingtaine d'importa-teurs revendeurs, qui auraient réalisé des chiffres d'affaires allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de

francs par mois. Mais une catastrophe pour les antres fournisseurs traditionnels. Car les pin's n'ont pas seulement remplacé la plupart des gadgets d'an-tan (stylos, briquets, tee-shirts, cra-vattes, etc.). En prenant une part non négligeable des budgets déja res-serrés, ils ont affecté l'ensemble du marché, à part les cadeaux de fin

Ceux-ci étaient déjà, depuis plusieurs années, progressivement rem-placés par les cadeaux promotion-nels, distribués. Cette année, ils ont été totalement perturbés. D'ordi-naire commandées longtemps à

l'avance, les étrennes ont subi plus que d'autres les hésitations des ache-teurs. La plupart des entreprises, notamment petites et moyennes, se sont décidées à la dernière minute, perturbant totalement les carnets de commandes et les délais de livrai-sons des fabricants et des distribu-teurs. « Une grande partie de ce qui était d'ordinaire livré en décembre le sera en janvier », dit l'un d'eux. « Novembre a été mauvais, depuis le début du mois de décembre on se raitrape », estime Jean Zorbibe, president de Lancel, spécialiste des cadeaux haut de gamme (de 200 à 8000 francs...) .

Moins touché que le gadget, qui constitue le plus gros du marché en raison des lois fiscales, lesquelles limitent à 200 francs TTC le plafond au-delà duquel les cadeaux ne peuvent plus être réintégrés dans les frais généraux, le luxe sent aussi les effets de la morosité. « Cette année nous tiendrons notre chiffre, mais c'est beaucoup plus difficile », assure Jean Zorbibe, « les acheteurs hésitent, ils sont plus précis, plus pointus, plus exigeants. Avant le cadeau d'af-faire était une corvée, ils s'en débarrassaient n'importe comment. Cette année, ils regardent énormément, ils font plus attention au cadeau et aux goûts du bénéficiaire.»

Au-delà de la conjoncture et des problèmes de budget, il semble que les cadeaux d'affaires subissent, eux aussi, pour la première fois, les effets de cette perte d'appétit générale des consommateurs, constatée dans tous secteurs de part et d'autre de l'Atlantique. « On constate une morosité des acheteurs qui ne découle pas seulement de coupes budgétaires ou d'ordres de la hiérarchie », note Jean Paoli.

VÉRONIQUE MAURUS

### PORTRAIT

# André Gauron, du franc fort au temps libre

L'ancien conseiller spécial de Pierre Bérégovoy vient d'être nommé membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par Laurent Fabius. Il y remplace Bertrand Labrusse

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS —

Nominations

Le Conseil de Surveillance de la REPUBLIC NATIONAL BANK

OF NEW YORK (FRANCE), lors de sa réunion du mercredi

11 décembre 1991, a pris acte que Monsieur Michel ERNST a

remis son mandat de Président à la disposition du Conseil.

Le même jour, l'Assemblée Générale des actionnaires de la

Banque a nommé Messieurs Gilbert LASFARGUES et Michel

Monsieur Gilbert LASFARGUES a été élu Président du Conseil

Le Conseil de Surveillance a nommé Monsieur Michel ERNST.

membre du Conseil. Président d'Honneur de la Banque,

compte tenu des services rendus au cours d'une longue car-

Le Conseil de Surveillance a nommé au Directoire, en qualité

de Vice-Président-Directeur Général, Monsieur Michel

PAYEN. la Présidence étant assurée par Monsieur Daniel

SCHWARTZ, Monsieur Robert SEVIN étant Directeur Général.

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK

(FRANCE)

ELIA comme membres du Conseil de Surveillance.

Monsieur Cyril DWEK étant Vice-Président.

'ŒIL plissé derrière des cheveu en bataille, la minceur adolescente, André Gauron a encore l'air de ce qu'il était avant 1981 : un économiste de gauche, proche de la CFDT. On a dit et redit qu'au fil du temps beaucoup de socialistes avaient endossé l'habit des gens de pouvoir et des gens d'argent. La fonction, à la longue, tisse le costume. Les militants ont pris des airs d'excellences ou de « yuppies », notamment ceux qui avaient à faire avec les milieux financiers. Pas André Gauron.

Fidèle, il l'est aux hommes. Il accompagne Pierre Bérégovoy depuis que celui-ci a été nommé ministre des affaires sociales en 1982. Il le suit en 1984 à l'économie et aux finances, rue de Rivoli, puis quai de Bercy, après 1988. Proche collaborateur du ministre, il tranche sur les énarques et ne cache pas, parfois, qu'il trouve ce minis-tère trop lourd, trop conventionnel, bref réactionnaire.

Fidèle, il essaie de l'être aux idees. Cela peut sembler paradoxal. Avoir été l'un des penseurs gau-chistes, auteur d'ouvrages violemment critiques contre le capitalisme, puis devenir le confident de Pierre Berégovoy, l'héritier d'Antoine Pinav et l'acteur ardent de la coumission de la France à une politique économique d'un libéralisme des plus orthodoxes, méritait explication. André Gauron l'a donnée dans un livre récent (1).

#### La modernité du monde ·

L'argent est au cœur du problème de la gauche et il faut partir de là pour élaborer une nouvelle pensée « post-URSS », écrit l'auteur, L'argent, une partie de la gauche sous influence communiste a voulu le supprimer. La gauche d'André Gaun, celle de la CFDT ou du PSU, dit qu'il faut « faire avec » mais ne pas tout lui céder. « L'argent est la medernité du monde. Il fonde notre liberté », écrit-il en guise de concession au capitalisme triomphant. En ajoutant aussitôt : « Mais il est aussi su négation. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas l'ignorer, ni nous satisfaire de condamnations merales. Le règne de l'argent appelle celui de la lucidité. « Les discours - écoutez Alain Mine ou Jean-Paul II - sur la nécessaire ethique des acteurs de l'argent ne suffisent pas à cet économiste qui sait que les excès du marché doivent être contraints autrement soli-

Après une critique argumentée contre les théories des économistes libéraux, André Gauron réclame des bornes pour sauvegarder des domaines où le collectif doit primer sur l'individualisme. Vrai des systèmes de protection sociale, mais vrai aussi de la terre ou du travail.



où le marché effectue déjà trop de ravages contre la planète et contre l'homme. « L'économie mixte est l'avenir du marché », résume André

Puis de rappeler que l'avenir de la liberté n'est pas la propriété mais le temps libre et que le socialisme est la promotion de l'être et pas de l'avoir. Vieille revendication de cédétiste archaïque? Non, seule

de Surveillance.

rière dans notre Maison.

voie moderne de prolongement-dépassement du capitalisme et de ses excès, écrit André Gauron. Une route qui le fait sortir de l'ère de la consommation pour le plonger dans celle de la « raison » L'horizon est celui des solutions « alternatives » des années 70 qui sont toujours honnes. Voilà le fil de la fidélité : la politique française est libérale, oui. Le franc fort est incontournable, oui. Il ne faut pas se battre contre mais pour, et pour que cette monnaie forte paie pour du temps libéré, des services collectifs rénovés et des solidarités nouvelles à

#### **Fidélité** « de gauche »

Derrière les idées, dont on pourra discuter l'acuité, et quelques bonnes formules (nons sommes dans une société « d'individualisme de masse »), la fidélité « de gauche » d'André Gauron s'ancre à ce souci d'intellectuel : comprendre et dire. Il conclut : « Penser l'argent, c'est en revenir aux sources de la modernité, au progrès de la raison et à la volonté de savoir (...). C'est en révélant ce que le libéralisme cache que les individus tiendront à distance l'argent-roi.» Il devait diriger le Commissariat

au Plan - organisme indispensable à ranimer, après Maastricht, et à six à huit ans de la monnaie unique. Sa nomination, mal préparée, a capoté. Le voilà donc au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) où il remplace Bertrand Labrusse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aura du travail s'il veut mettre des remparts aux flots malodorants de l'argent à la télévision.

### **ERIC LE BOUCHER**

[André Gauron est né le 3] janvier 1944 à Paris. Il est ingénieur de l'Ecole centrale et diplômé d'études supérieures de sciences économiques. Economiste à l'IN-SEE de 1967 à 1971 puis, de 1971 à 1982, au Plan, il est nommé au Conseil écono-mique et social, au titre de la CFDT, de 1980 à 1982, il entre en 1987 au cabinet 1980 à 1982. Il entre en 1982 au cabinet de M. Bérégovoy, ministre des affaires sociales puis des finances.]

(1) Les Remparts de l'argens, Editions Odile Jacob, 1991.

### UNIVERSITÉ D'AVIGNON

Dans le cadre du schéma UNIVERSITÉ 2000, le conseil général de Vaucluse en association avec la Ville d'Avignon et l'Etat, l'université d'Avignon dans l'ancien hôpital Sainte-Marthe situé intra-muros de la ville historique. Le programme concerne 29 000 m² dont la moitié environ sera implantée dans des bâtiments existants de grande valeur architecturale et partielle-ment protégés au titre des Monuments historiques.

Les équipes d'architectes dont l'un au moins sera domicilié dans le Vaucluse devront constituer un dossier de candidature comprenant une liste récente de références et l'adresser à la Société d'équipement du département de Vaucluse, 6, passage de l'Oratoire - 84000 AVIGNON, avant le 7 janvier 1992 à

Le maître d'ouvrage sélectionnera 4 équipes qui disposeront d'un délai de 2 mois pour remettre leur projet. Le lauréat se verra confier une mission de type M2 + STD. Les concurrents non retenus seront indemnisés.

Pour tous renseignements:

S.E.D.V. 6, passage de l'Oratoire, 84000 AVIGNON Tél. : 90-27-57-00.

### Le Monde L'IMMOBILIER

PTE MAILLOT (pche)

Ensolellié et séré 130 m² env. Grand living 45 m² + 2 chambres, salle de baina, chbre serv. Etage élevé. Travaux à prévoir. 46-22-03-80 - 43-89-68-04

**NEUILLY - 17** 

Conviendrait couple ou pera, seule. Duplex vue dégagée, env. 140 m² + 85 m² terrasse. Luneussement aménagé. R.C.: entrée + gd living + 1 chtra. a. de bra + ouis. + terrasse. 1- ét.: gde pièce bureau entourée terrasse. Park. Intraouble. 46-22-93-80. 43-59-88-04.

appartements ventes 5° arrdt M• PEREIRE Clair, aéré, 80 m² env. Living + 2 chambres, cuis., ssãe de bains. Park. 46-22-03-80 ou 43-59-68-04

RARE PRÈS MAUBERT. Nouf.
Jamels habité, ancien imm.
17° s. réhabilité. Appart.
heut de gamme, 115 m² env.
kving 50 m² + 2 chembres,
selle de beins, selle d'esu.
76. : 46-22-03-80
ou 43-59-88-04, poste 22.

11° arrdt

16° arrdt

FOCH/POINCARÉ Imm. grand luce, idéal heb. ou p.-à-terre, couple ou pers. saute, studio. Entrée, lèving + kitchenette + selle de bairs indépendente. 48-22-03-80 - 43-59-88-04

17• arrdt

MAIRIE 17° EXCEPTIONNEL ascens STUDIO TT CONFORT Prix: 499 000 F Crédit. • 48-04-08-60 appartements achats Rock. 2 P. è 4 P. PARES préf. 6\*, 6\*, 7\*, 14\*, 15\*, 16\*, 4\*, 5\*, 12\*., grac ou sens traveux, PAIE CPT chez notaire, 48-73-48-07 même soir.

78, Champs-Eyséss, 8' recherche de tra urgence beaux appts de standing pries et gdes surfaces. Éve-kustion graf. sur demande 48-22-03-80 43-59-68-04 M• COURCELLES

viagers

CENSIER-DABBENTON CRUZ. 42-66-19-00

bureaux Locations

**BOMICILIATIONS** 

VOTRE SIÈGE SOCIAL

MARLY-LA VILLE 30° PARSS NORD - RER CHATELET Très agrébile presen sur 300 m² de terrain comp. ent., cule. meu-blée, sél., selon en L. av. ctorn., vec. Celler. Gerage. A l'étage ur passer desservent 3 chb., + meozanine, s. de bra, a. d'esu, wc. AG. INMOSTYLE, 34-68-83-00

propriétés

REPRODUCTION INTERDITE DEMANDES D'EMPLOIS

V. . .

n r

4

erche posta commerc évoluses vers l'inter, 78. : 43-50-30-17

MANASER VENDEUR haute responsabilità, de de pperment de vente, réceau, d fro d'affaires, smande fixe + % + intéres

LE MONDE PUBLICITÉ 17, rue du Colonel-P.-Av 76902 Paris, Cadex 15

CADRE COMMERCIAL

1., 40 ans, sxp. vents de
idens et d'équip, (indus, et
BTP) et de l'encedrement
d'équipe commerciale,
ch. poète chef des ventes ou
directour commercial

automobiles ventes

de 5 à 7 CV JE NE SUIS PAS A VENDRE I

JE SUIS A ACHETER. 105 XS - MQD, 85

- Pent. métaj
- Sièges bequets
- Equipement type GTI
- Prieus evt neufs
- Motsur 12 QOO km réels
- Sich Din, et pourtant al
sobre. Pulsasma, conforta-ble, fonctionnelle et ai 66-gante. Le classe i
T. 40-21-38-99 (répondeur)
PRIX : à hauteur de ves certi-tudes, facilités de palement.

経験性なよれるitk D/AVigio

# POINT/LE GROUPE THOMSON - CEA-INDUSTRIE

# Le nucléaire au secours de l'électronique

trielle, celle des grands desseins, programmes et technologies, a effectué le Scission du groupe Thomson, mariage de son électronique grand public, de son électroménager et de ses composants avec CEA-Industrie, le holding industriel du Commissariat à l'énergie atomique : depuis la rationalisation de la chimie en 1988, on n'avait pas

Avec l'annonce de la création d'un grand assisté à semblable redécoupage sectoriel. pôle des technologies de pointe, baptisé Les « réseaux Cresson », imprégnés de Thomson - CEA-Industrie, la politique indus- culture industrialo-gaulliste ou pompidolienne ont fonctionné à plein,

Cette filiation pourrait expliquer le carac-18 décembre un surprenant retour en scène. tère uniquement franco-français de ce montage, privé de dimension européenne. A la décharge du gouvernement, on pourra dite que cette « crueile absence » ne résulte pas d'un choix.

> Elle s'est plutôt imposée par défaut. Complexe dans ses enjeux, dans ses modalités et

ses intentions, cette énorme opération (elle devrait donner naissance à une entité dont le chiffre d'affaires est estimé à 90 milliards de francs) soulève de multiples questions.

Les autorités de Bruxelles trouveront-elles à redire à une opération qui doit créer en France l'équivalent du groupe électronique nippon Toshiba?

Les pouvoirs publics français s'estiment à l'abri : «L'Etat fait son vrai métier d'actionnaire », a déclaré M. Jack Lang, porte-parole du gouvernement.

# Cinq questions et quelques réponses

Quelles sont les intentions des pouvoirs pablics? Telles qu'elles sont affichées, elles sont claires. Du rapprochement de CEA-Industrie, filiale à 100 % du CEA, et des activités électroniques civiles du groupe Thomson doit naître l'équi-valent d'un Toshiba, le géant nip-pon. Selon le premier ministre, ce grand groupe public, dont la créa-tion effective devrait intervenir au premier semestre 1992, aura « la taille critique » nécessaire pour résister sur chacun de ses domaines d'activité à une concurrence internationale très vive.

O Commment va s'effectuer le rap-prochement? Les modalités techniques précises ne sont pas encore arrêtées. Par crainte de « fuites » trop importantes, le gouvernement a dû mettre son plan sur la table avant que les derniers détails ne soient réglés. La décision d'annoncer ce projet a, en fait, été prise par le président de la République et le premier ministre, lundi 16 décembre, lors d'une réunion d'urgence convoquée à l'Elysée dans l'après-midi. Cela malgré l'absence du ministre délégué à l'industrie, M. Dominique Strauss-Kahn, en déplacement officiel en Chine.

Dans son principe, le schéma retenu est simple. Le groupe Thomson est coupé en deux. Les activités civiles sont fusionnées avec le CEA-Industrie. L'électronique militaire et ses diversifications proches restent sous la boulette de

ble devoir rester au moins jusqu'en juin - son mandat comme celui de la plupart des PDG d'entreprise nationalisée étant alors soumis à renouvellement - l'actuel président du groupe Thomson, M. Alain Gomez.

Cette scission de Thomson va s'effectuer de la façon suivante. L'Etat va vendre sa participation de 82 % dans Thomson SA au CEA-Industrie qui, pour financer cette transaction, ouvrirait son capital. L'entrée d'investisseurs extérieurs dans le capital d'une de ses filiales, la Cogema, est égale-ment envisagée. Ensuite, l'État rachètera la participation de 60 % de Thomson SA dans Thomson-CSF (électronique militaire). SGS-Thomson releverait dans ce schéma à la fois de Thomson-CEA et de Thomson-CSF. En revanche, Thomson Consumer Electronics et Thomson Electroménager sont intégralement versés dans la corbeille du nouveau groupe. A Bercy, on affirme que l'opération sera neutre budgétairement. « Ni rentrée d'argent, ni perte.»

O Quels sont les enjeux de cette opération? Ils sont considérables. Il s'agit d'assurer l'avenir de Thomson Consumer Electronics, qui est engagé sur le projet de télévision haute définition européenne, et besoins de financement de ces deux entités sont énormes. Le groupe Thomson, qui entend ne

ce qu'il considère comme son métier principal (l'électronique de défense), estime désormais ne pas pouvoir suivre. L'Etat est limité par son budget et les contraintes européennes. Il compte donc sur la trésorerie du CEA-Industrie (1,8 milliard de francs au niveau holding) et sur celles de ses filiales (la Cogema et Framatome disposeraient chacune de disponibilités évaluées à 7 militards), comme sur l'ouverture éventuelle du capital de ces sociétés pour fournir les apports en fonds pro-pres nécessaires à la survie de SGS-Thomson et de TCE. C'est à voir. De l'union d'un tiroir-caisse (le CEA-Industrie) et de deux paniers percés (Thomson Consumer Electronics et SGS-Thomson), naît rarement un océan de profits.

☐ Y a t-il une logique industrielle? Les promoteurs du projet l'affir-ment. Selon eux, l'opération n'aurait pas été guidée par la seule logi-que financière. Difficile à croire. Les synergies industrielles mises en avant semblent autant de justifications a posteriori et n'apparaissent pas clairement. Le CEA-Industrie, c'est avant tout du nucléaire, avec la Cogema (production d'uranium et traitement des déchets) et Framatome (constructeur de chaudières nucléaires), anquel s'ajoute une présence dans les services informatiques (la CISI) et le diagnostic médical (Oris). Le CEA

possède toutefois un laboratoire de

recherche, le Leti, très avancé sur les écrans plats à cristaux liquides. technologie qui concerne, au premier chef, les produits de TCE.

Q Les industriels concernés sont-ils contents? Pas de réaction officielle, ni du côté de CEA-Industrie, ni du l'image qu'on a de nous est celle de bureaucrates assis sur un tas d'or», se lamente toutesois un responsable de CEA-Industrie. Les grandes fureurs viennent plutôt des acteurs indirectement touchés par l'opéra-tion. Du côté d'EDF, actionnaire de Framatome (à hauteur de 9 %) et partenaire sur le programme nucléaire du CEA (l'entreprise publique sinance la majorité des programmes de recherche du Com-missariat à l'énergie atomique), on craint d'être amené à sinancer indi-rectement le sauvetage de la filière électronique. France Télécom, actionnaire de Thomson, s'interroge sur sa mise à contribution. L'exploitant public n'est toutesois pas en position de sorce. Il doit en effet batailler sur un autre front : celui de sa participation au ren-flouement de Bull, dont il est également l'un des principaux action-naires à hauteur de 17 %. Du côté d'Alcatel Alsthom, frère ennemi de Thomson, on s'interroge. Au vu de ce nouveau schéma, quelle décision prendra M. Pierre Suard, le PDG de l'ancienne CGE, quant à sa par-ticipation de 44,12 % dans Frama-

### «Une opération purement financière»

nous déclare M. Elie Cohen, chercheur au CNRS

Le mariage de la branche civile de Thomson SA avec CEA-Industrie est une «absurdité», nous a déclaré M. Elie Cohen, spécialiste de la politique industrielle au CNRS, auteur du livre le Colbertisme high tech, à paraître le 15 janvier chez Hachette. A moins que ce montage ne soit en réalité qu'une simple opération financière.

« Faut-il parler d'une opération

- Tout à fait. Thomson Consumer Electronies (TCE) a un problème de structure et de stratégie. De structure, parce que ce groupe d'électro-nique grand public est encore fait de bric et de broc. De strategie, puisqu'il n'est présent dans aucun sec-teur porteur, des balladeurs aux caméras vidéo. TCE a tout misé sur la télévision haute définition et s'est trompé. L'Europe est en train d'abandonner la norme D2 Mac qu'il a développée. Les Etats-Unis boudent sa version américaine et se préparent à passer directement à l'image numérique.

» SGS Thomson, la branche composant, s'asphyxie dans un combat inégal contre des géants japonais qui CAROLINE MONNOT | pratiquent une politique de

a ciblage v pour tuer fadversaire Avec 4% de parts de marché seule-ment. Thomson tra pas les moyens de financer une recherche et des usines dont les coûts crossent de facon exponentielle

- La fusion avec CEA Industrie peut-elle y changer quelque

- Croire que le nucleaire peut sauver l'électronique, les composints on l'électroménayer qui tait aussi partie de la corbeille de mariage est

> «Une stratégie mimétique »

- Toshiba fait bien presque tous ces métiers.

- Oui. Mais ce groupe japonais ne s'est pas fait en un jour. C'est le fruit d'une longue maturation interne. Utiliser cette comparaison. c'est pratiquer une stratégie mimé-tique sans s'interroger sur les don-nées humaines, culturelles, économiques, technologiques qui ont permis ce conglomérat. Ce n'est pas par décret que l'on crée un Toshiba.

Il n'y a donc pas de logique adustrielle?

- Je n'en vois pas. J'y vois plutôt une opération purement financière. L'Etat actionnaire n'avait pas les moyens de renflouer Thomson, même si Bruxelles l'autorisait. Le PDG du groupe, M. Alain Gomez, souhaitait se recentrer sur l'électroni-que militaire. Et CEA-Industrie disposait d'une tirelire qui cherchait une vocation. Difficile de résister à une telle conjonction. Dans cette hypothèse, le nouveau groupe n'est qu'un holding gérant des participations financières, un opérateu constitué par l'Etat pour dériver des ressources financières.

- Le premier ministre affirme le

- Peut-être fallait-il un habillace pour amadouer Bruxelles. Un habillage ne sero d'ailleurs crédible que s'il se trouve des capitaux privés et des investisseurs institutionnels pour y participer, le CEA appartenant à 100 % à l'État. Et là, rien n'est joue.

» En appeler aux grandes opérapidou relève de l'incantation et du mythe. Créer Elf ou l'Aérospatiale e relevait pas du mécano industriel Pour le reste, l'ancien président a favorisé l'expansion et la concentration des entreprises par un environnement propice, en modernisant la fiscalité de groupe par exemple.

- Mais existait-il une alternative pour sauver Thomson?

- La réponse aurait dù être euronéenne. La Communauté n'a pas le droit de se désintéresser de l'avenir de ses industries électronique, informatique et de composants. A l'heure de Maastricht, ce serait s'affaiblir gravement que de l'oublier.»

Propos recueillis par PIERRE-ANGEL GAY

### La galaxie Thomson

le groupe Thomson est cha-SA, dont le capital est par ailcom (14 %) et des organismes bancaires (4 %). Employant près de cent cinq mille personnes à la fin de l'année 1990, le groupe Thomson, dont le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé en 1990 à 75,2 milliards de francs, a enregistré l'an passé des résultats très contrastés selon le type

La filiale Thomson-CSF, spécialisée dans l'électronique profes-sionnelle et militaire, est la divi-sion la plus rentable du groupe. Avec 60 % de son capital contrôlé par la maison mère - le reste étant réparti dans le public, - la division a réalisé 49 % du chiffre d'affaires total du groupe en 1990, soit 37 milliards de francs. Avec quarante-Thomson-CSF a dégagé un béné-fice de 2,2 milliards de francs

#### Plus de 50 000 employés. 40 asines, 17 pays

Mais les résultats sont nettement moins bons du côté de SGS-Thomson, filiale franco-ita lienne de composants électroniques du groupe. Contrôlée par-tairement par Thomson-CSF (45 %) et le holding de l'Etat ita-lien IRI-Finmeccanica (45 %) - les 10 % restents sont au britannique Thom EMI, - la filiale a enre-gistré plus de 500 millions de pertes en 1990, pour un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs. Ces résultats pleçaient le firme SGS-Thomson à la douzième place mondiale des semiconducteurs, soit 2,6 % du marché, et à la deuxième place européenne derrière le néerlandais Phillips.

Née en 1987 de la fusion de Thomson Composants - l'ancienne division des semi-conducteurs du groupe français, - avec le société publique italianne SGS, la société employait dischuit mille personnes en 1990, réparties sur sezza sitas de production. Dirigéo depuis sa filialisation par l'italien Pasquale Pistorio, «SGS-Thom-

Contrôlé à 82 % par l'Etat son traîne une dette de 4,9 milfrançais, émananation de Thom-son Branct, nationalisé en 1982, groupe, avec des déséquilibres en fonds propres de 2,4 milliards auté per un holding, Thomson de francs». Résultat : la filiale a décidé, en 1990, un vaste plan est d'augmenter de 54 % le chiffre d'affaires par personne employée d'ici à la fin de l'année 1992.

La situation financière de

Thomson Computer Electronics (TCE), l'autre grande division du groupe - controlée à 100 % par Thomson SA, - est loin d'être meilleure. Fondée au début de l'année 1988 à partir du regroupernent des activités d'électronique grand public du groupe francais - Thomson Grand Public, avec celles, de la même branche. rachetées un an plus tôt à l'américain General Electric-RCA, la filiale Thomson Consumer Electronics a réalisé en 1990 un chiffre d'affaires de 33 milliards de francs, soit 44 % du chiffre d'affaires total du groupe, se plaçant ainsi à la quatrième place mon-diale de l'électronique grand public, devancée par les japonais Matsushita et Sony (162 milliards de francs de chiffre d'affaires à eux deux en 1990), ainsi que par le néeriandais Philips - 40,5 milliards de francs de chiffre d'af-

cette année (le Monde du 28 février), a lourdement pesé sur le résultat de l'année passée. Provisionnant sur l'exercice 1990 les frais de ce plan prévu sur quatre ans, TCE a enregistré des pertes de 2,7 miliards de francs. La provision (1,8 miliards de francs) a en effet été ajoutée à une perte sur opérations cou-rantes d'environ 680 millions de francs ainsi qu'à des riques exceptionnels évalués à 200 millions de francs. Dirigée depuis le mois d'octobre 1990 per M. Bernard Isautier, TCE a ainsi prévu de passer en dessous de la barre des cinquante mille employés d'ici à l'année procheine. En 1990, la société employait 51 640 salariés, soit quarante usines réparties dans dix-sept Days.

Mais le vaste plan de restruc-

turation annoncé au début de

OLIVIER PIOT

# AVANT... ÉTAT → FRANCE TÉLÉCOM THOMSON SA PUBLIC 100% 읈

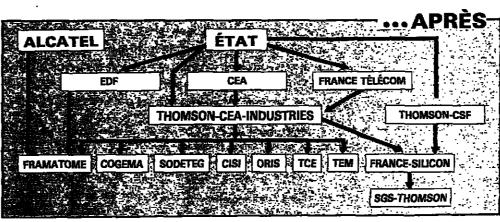

# Quel exemple étranger, Siemens ou Toshiba?

Toshiba ou Siemens, Siemens ou Toshiba. Le géant nippon de l'électronique comme le puissant groupe privé Alcatel Alsthom en apparaît plus proche.

Avec ses 144 milliards de francs, le groupe japonais est à la fois présent dans les composants, l'électronique des constructeurs informatiques, dans des gammes différentes toutefois. Le pouvoir d'attraction suffisant pour être cités en exemple et servir, aux yeux des pouvoirs publics français, de justification évidente au rapprochement opéré entre Thomson et

de ses 197 milliards de francs, le net positif de 2,25 milliards de francs nouveau géant... n'est qu'un nain.

La société baptisée Thomson-CEA-Industrie aura un chiffre d'affaires de vités couvert par chacun des trois

Il est plus difficile de comparer les

rentabilités. Siemens a dégagé, lors du dernier exercice, un résultat net consolidé de 6,1 miliards de francs, soit une rentabilité de l'ordre de 2.4 %. Celle de Toshiba, qui affiche En termes de taille, la réponse est négative. A l'échefie d'un Siemens et de ses 250 milliarde de fancs est compade ses 250 milliards de francs de triel français dans les technologies de chiffre d'affaires ou d'un Toshiba et pointe devra donc réaliser un résultat

Si l'on se réfère au spectre d'acti-

Industrie. L'un comme l'autre sont très impliqués dans la télévision haute définition (TVHD). Celle-ci est née au Japon à la fin des années 60 dans les laboratoires des groupes Sony et... Toshiba. Autre point de ntre: les écrans plats, ces éléments de quelques centimètres d'épaisseur qui équiperont bientôt la plupart de téléviseurs et ordinateurs personnels.

Le cas de Siemens est un peu différent. La firme bavaroise a très peu développé son activité électronique deux à deux fois et demie inférieur, groupes, la comparaison a plus de est très fort dans les télécommunica-de l'ordre de 90 milliards de francs. sens, surtout avec Toshiba. Le tions où le groupe constitue l'un des allemand?

premier a surtout concentré ses efforts sur les portables, segment de marché où il occuperait le premier rang mondial. Siemens couvre une gamme plus large qui fait, surtout depuis le rachat de Nixdorf en 1990, la part belle aux systèmes intermediaires ou mini-ordinateurs.

Thomson-CEA-Industrie devrait être donc doté de Bull pour pouvoir être comparé au groupe bavarois. Peut être. M. Dominique Strauss-Kahn revait-il d'une telle configuration quand il déclarait au Financial grand public. Au contraire, Siemens Times vouloir créer avec ce nouveau pôle industriel l'équivalent du colosse

# La France juge inacceptable le projet d'accord sur les échanges commerciaux

La France n'entend pas assouplir sa position sur le GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Alors que le directeur général du GATT, M. Arthur Dunkel, devait présenter, vendredi 20 décembre, un projet de compromis global sur les négociations en cours, le gouvernement de Mª Edith Cresson a fait savoir que ce texte, dont il n'a pas encore reçu la version définitive, était inacceptable.

A l'issue du conseil des ministres du 18 décembre, le ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas, a déclaré: «Les choses se précipitent, mais les bases annoncées pour un accord ne sont pas acceptables pour la France [qui] ne peut accepter que soit sacrifiée [son] agriment à tout prix et à bas prix.» M. Louis Mermaz, ministre de l'agri-

la Communauté européenne de ce texte transformerait l'Europe en une vaste zone de libre échange totale-ment ouverte à l'influence américaine. A l'heure qu'il est, les Américains ne font aucune concession, ni sur la dis-cipline au GATT, ni sur la réduction des soutiens qu'ils apportent à leur préduction agricole (...). C'est inacceptable, et ce serait ruineux».

Mª Cresson a confirmé que «le texte proposé par le secrétaire général du GATT [ne tenait aucun compte] dans le domaine agricole comme dans d'autres (aéronautique, propriété industrielle et intellectuelle, audiovi-suel, règlement des différends...). La France s'opposera à ce texte».

En matière agricole, la France critique notamment la proposition de compromis visant à faire prendre aux États des engagements sur le volume de leurs exportations.

fonds communs de placement), à

### Remaniement à l'état-major du Crédit lyonnais

Après le départ de M. Philippe Souviron, directeur général adjoint du Crédit lyonnais, qui vient de quit-ter la direction centrale des marchés de capitaux (DCMC), créée par lui au début de 1987, pour prendre la présidence de la filiale française de l'établissement américain Bankers Trust (le Monde du 13 décembre), ladite direction centrale va éclater et ses composantes vont être directeent rattachées au directeur général, M. Bernard Thiolon, M. Souviron n'étant pas remplacé ès qualités. Ainsi en sera-t-il de la direction de la gestion des capitaux, assurée par M. Alain Hindié, qui a en charge l'équivalent de 56,2 milliards de dollars (environ 286 milliards de francs), détenus dans les OPCVM (Sicav et

Paris et Luxembourg, les patrimoines gérés des particuliers et des institutionnels, à Paris comme à Londres. Sera dans la même situation Mª Chantal Lanchon, venue de Paribas il y a deux ans, qui ajoutera à sa direction du marché des actions celle des marchés financiers de M. Michel Camoin, numéro un en 1991 des émissions sur le marché obligations franc avec 52,8 milliards de francs et numéro deux après la BNP sur les émissions domestiques (26,8 milliards de francs), et la direction de la trésorerie et des changes de M. Jacques Bellu. Enfin, la banque d'affaires Clinvest dépendra, elle aussi, directement de M. Thiolon.

o LTIRS fonde une essurance-vie. - L'Union de banques suisses spécialisée dans l'assurance-vie, «UBS-Vie», a annoncé le premier établissement bancaire helvétique lundi 16 décembre à Zurich, L'UBS veut ainsi tenir compte de «l'importance croissante de la prévoyance professionnelle dans ses activités et répondre de façon optimale aux besoins de ses clients ». L'UBS estime que la place occupée par les cotisations de retraites obligatoires complémentaires ira croissant et représentera, d'ici à 2010, 1 000 milliards de francs suisses (3 900 milliards de francs).

□ Lasmo remporte son OPA sur Ultramar. - La compagnie pétromercredi 18 décembre, après la clôture de la Bourse, avoir remporté son OPA inamicale de 1,175 mil-liard de livres (11,7 milliards de francs) sur sa rivale Ultramar, dont elle possède désormais plus de 54,6 % du capital. La firme a déclaré son offre « inconditionnelle » et l'a laissée « ouverte » jusqu'au 7 janvier, ayant l'intention d'acquérir la totalité du capital ordinaire d'Ultramar. Le regroupement des deux compagnies leur donne accès à des réserves pétrolières, estimées à 1,1 milliard de barils de pétrole, gaz et gaz liquéfié.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -



### **CIMENTS FRANCAIS EN TURQUIE**

SET CIMENTO, filiale de CIMENTS FRANÇAIS, vient de commander à SET CIMENTO, filiale de CIMENTS FRANÇAIS, vient de commander à la société française FCB un nouveau four pour son usine d'Ankara. Avec cet investissement, l'usine bénéficiera des innovations les plus recentes dans le domaine de l'automation et sa capacité sera pontée à 1 million de tonnes de ciment par an à partir du second semestre 1993. Le renforcement et la modernisation de cette usine permettront à SET CIMENTO de conforter sa place parmi les premiers producteurs de ciment sur ce pole de développement urbain de plus de 4 millions d'habitants. En dehors de la région d'Ankara, SET CIMENTO, troisème producteur de ciment en Turquie, est un acteur important sur le marché d'Istanbul et de la mer de Marmara, et sur celui d'Izmir et de la mer Egée.

CIMENTS FRANÇAIS SUR MINITEL: 3616 CLIFF



La direction de la Société indique ne pas être concernée par le déménagement d'une partie des activités de la Société IBM hors de La Défense.

La Société LUCIA, propriétaire, avec la Compagnie Générale des Eaux, de la Tour DESCARTES, est en effet titulaire d'un bail ferme de neuf ans venant à expiration ou renouvellement en 1997.

Il semble qu'une confusion se soit établie entre l'immeuble DESCARTES et la libération de l'immeuble PASCAL détenu par un propriétaire étranger à notre

Groupe.

LUCIA tient également à rappeler que tous ses immeubles loués à des occupants uniques (DESCARTES, ESPLANADE, WILSON, GALILÉE) le sont, soit

avec des baux de longue durée dont le premier vient à échéance en 1996, soit avec un bail récent (1991) dans le cas de l'immeuble WILSON. Ces immeubles sont loués 4 100 %. Les autres immeubles de bureaux - CNIT et MAISON DE LA DÉFENSE -

sont loués à des occupants multiples selon des baux de durée variable. Actuellement, ces immeubles sont loués à 90 %.

Au total, les immeubles de bureaux loués par LUCIA bénéficient d'un taux global d'occupation supérieur à 96 %.
En 1992, sera achevée la Tour PACIFIC, dans laquelle LUCIA détient

7 500 mètres carrès. Les contrats signés à ce jour et les négociations en cours permettent d'escompter une location complète dès l'été 1992.

# MARCHÉS FINANCIERS

### NEW-YORK, 18 decembre 1

### Reprise en fin de séance

Wall Street n'aura pas broyé du Bourse new yorksise s'est en effet redressée mercredi 18 décembre, mais seulement en fin de séance. La journée s'était derechef ouverte sur une note bassière et à mi-parcours l'indice Dow Jones accusait une perte supérieure de 16 points. Mais progressivement, il combiait l'écart pour s'étable en clôture à la cote 2 903,09, soit à 5,81 points (+0,2 %) eu-dessus de son niveau précédent.

de son niveau précédent.

En définitive, c'est M. Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale, qui a encouragé les investisseurs à reprendre des positions. Après avoir constaté que « la reprise économique » flanché», le grand patron de la benque centrale américaine s'est déclaré prêt à relâcher les rênes du crédit si le besoin s'en faisait vraiment sentir.

L'événement de la séance a L'événement de la séance a bien entendu été l'annonce per General Motors de la fermeture de 21 sites et de la suppression de 70 000 emplois. Meis le marché svait déjà largement anaicipé la nouvelle. L'activité est restée modérée avec 192,35 millions de titres échangés contre 191,23 millions la veille.

| VALEURS                  | Cours du<br>17 déc | Coers du<br>18 déc. |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Alcoa                    | 56                 | 56 1/2              |
| ATT                      | 38                 | 38 1/4              |
| 80eing                   | 42 3/8             | 42                  |
| Chase Manhattas Bank     | 16 1/4<br>43 3/4   | 15 1/4              |
| Du Post de Memoers       | 45 1/8             | 44 5/8<br>45 1/4    |
| Eastman Kodek            | 40 1/0<br>58 1/8   | 58 1/8              |
| Boxon                    | 24 3/4             | 24 3/4              |
| Ford<br>General Electric | 68 3/8             | BE 1/B              |
| General Mosors           | 27 7/8             | 27 3/4              |
| Goodyear ,               | 47 5/8             | 014                 |
| BM                       | 85 1/2             | 88 1/4              |
| П                        | 50 7/8             | 50 1/2              |
| Madel (0)                | 65 1/4             | 86                  |
| Pfor                     | 75 5/8             | 73 1/2              |
| Schlumberger             | 60                 | 59 3/8              |
| Teraco                   | 57 1/4             | 57 1/8              |
| UAL Corp. ex-Alleges_    | 128 1/2            | 130 5/8             |
| Union Carbide            | 19 1/4             | 19 3/8              |
| United Tech              | 48 1/2             | 47                  |
| Westinghouse             | 14 7/8             | 14.3/4              |
| Yanna Com                | AE 1/9             | i 244               |

### LONDRES, 18 décembre

Les valeurs ont poursuivi mouvement de repli mercredi 18 décembre au Stock Exchange. A la ciòture, l'indice Footsie des cent grandes valeurs a perdu 19,3 points, soit un recul de 0,8 % à 2 413,8 points. Le volume des échanges s'est légè-rement contracté à 511,9 millions de titres, contre 554,6 millions la

récession en Grande-Bretagne et l'ouverture dans le rouge de Wall Street ont nettement pesé sur le marché. Les assurances, les chimiques et les compagnies d'eau ont reculé tande que les banques et les réserves de les des les compagnies d'eau ont reculé tande que les banques

### PARIS, 19 décembre

#### La Bundesbank pèse sur le marché

Le tandance se dégradait nettement jeudi 19 décembre à la Bourse de Paris où l'indice CAC 40 repassait sous la barre des 1700 points dans un marché creux et déprimé par la chute de la Bourse de Tokyo queiques heures auperavant. En recui de 0,77 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 accusait en fin de matinée une parte de 0,96 %. Le chute s'accélérait en début d'après-midi dépassant les 1,77 % après l'annonce faits par les Allemands d'un relèvement de leur teux. A 13 h 30, la Bundesbank augmentait son teux Lombard à 9,75 %. Cette décision était ressentie comme une mauvaise nou-

Burant la séance, les valeurs les plus recherchées étaient le titre participatif Thomson SA, dans la perspective du rapprochement avec CEA Industrie, l'action Métrologie en cours de redressement après la forte chute de la samaine damière et enfin Pentier. En effet le Conseil des Bourses de valeurs (CBV) a annoncé qu'Exor pourrait, s'il ne demande pas de dérogation, être tenu de lancer une OPA sur Perrier, ayant franchi le barre des 33 % dans le capital de cette firme voici un an et derni, en association avec les sociétés Geneval et Ominco.

#### TOKYO, 19 décembre \$ Nouvelle baisse

Troisième journée de baisse jeudi 19 décembre à Tokyo. Amorcé dès l'ouverture, le mouve-ment s'est poursuivi durant touts ment a'est poursuivi durant toute la séance en s'accélérant et, à la clôture, l'Indica Nikkei était repassé sous la barre des 22 000 points pour s'inscrire à la cota 21 991,19 avec une perte de 638,71 points (- 2,82 %). Sekon les professionnels, des ventes assez importantes se sont produites sur les options à terme.

Les étrangers se sont en outre délestés de titres vedettes et de valeurs à forte capitalisation. Tout cels explique que la tendance se soit passablement alourdie. Mais pour l'essentiel, les opérateurs sont restés sur la défensive. Il cambia que la nouvelle réclament. sont restes sur la cerenarior. In semble que la nouvelle réglementation entrée en vigueur la veille sur le relèvement des marges de couverture (30 % su lieu de 25 % pour les investisseurs, 25 % su lieu de 20 % pour les courtiers) ait eu un effet dissuasif sur les intentions d'achats.

| tions d'achets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coers du<br>18-dés.                                         | Cours ds<br>19 déc.                                                       |
| Alai dedgestore Conon Figi Berk Hoods Moless Metaushin Bectit Minutesh Honey Sany Corps Tayota Motors Motors Tayota Motors Motors Tayota Motors Motor | 1 050<br>1 410<br>2 450<br>1 450<br>1 450<br>4 190<br>1 470 | 755<br>1 000<br>1 390<br>2 380<br>1 440<br>1 380<br>671<br>4 050<br>1 460 |

### FAITS ET RÉSULTATS

 Création en Italie d'Iritecna, deuxième groupe emopées du BTP.
 Les assemblées d'actionnaires des groupes italiens de travaux publics Italstat et Italimpianti ont approuvé mercredi 18 décembre la fusion des deux sociétés pour fusion des deux sociétés pour constituer un grand groupe publicitalien des travaux publics, fritecna, qui pourrait être le deuxième au classement européen dans ce secteur. Iritecna, qui sera opérationnel à partir du le janvier 1992, aura un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards de francs. Sa création, vigoureusement voulue par M. Franco Nobili, président du bolding IRL, fait suite à des mois de polémiques, portant notamment sur son équilibre financier et les effectifs des équipes dirigeantes. — (AFP.)

(AFF.)

In Cigares: désouvement à l'amiable entre Cuba et Davidoff. — Le conflit qui dure depuis plus de deux ans entre le fameux distributeur suisse de cigares Davidoff et le producteur de tabac cubain Cubatabaco a eu pour dénouement mercredi 18 décembre un accord à à l'amiable » confirmant les termes de la cessation de toutes relations entre les deux sociétés, «Il n'y aura désormais plus aucun cigare Davidoff fabriqué à Cuba ou avec du tabac cubain, et les havanes Davidoff ne seront plus disponibles que jusqu'à épulsement du stock, au plus tard jusqu'à la fin de 1992 », indique-t-on à Cuba. L'accord à l'amiable devrait mettre fin à une saga judiciaire entre les deux lirmes qui a débuté en 1989. Toutefois ce divorce était consommé depuis plusieurs mois, Davidoff fabriquant sa nouvelle ligne de cigares en République dominicaine (le Monde du 8 mars).

(le Monde du 8 mars).

Ci OPA de Sphere SA sur le britannique Finotel. – Sphere SA, propriétaire de la chaîne des hôtels lbis et filiale à 70 % du groupe Accor, a annoncé mercred i 18 décembre qu'elle avait lancé une OPA amicale sur la société indépendante britannique Finotel. Cette opération vise, pour Sphere, à obtenir le contrôle complet de Finotel dont elle possède déjà 30.2 % des actions. Elle a pour but aussi de respecter un engagement pris il y a quelques années vis-à-vis des petits actionnaires de la société britannique.

n Pianut-Printemps: OPA pro-longée. – La date de clôture de l'oltre publique d'achat (OPA) du groupe Pinauit sur le Printemps, l'ixèe au 9 janvier 1992, a été reportée au 24 janvier à la suite de deux recours déposés par les actionnaires minoritaires devant la cour d'appel de Paris.

L'ancies patron de Drexel Burnham banni de Wall Street pour deux ass. — L'ancien patron de la firme d'investissement Drexel Burnham Lambert, M. Frederick Joseph, a été interdit, mercredi 18 décembre, de toute activité pendant deux ans à la Bourse de New-York. Drexel Burnham avait été secouée par un immense scandale financier après la chute du marché des junk bonds, ces obligations hautement spéculatives qui ont permis de financer la vague de rachats d'entreprises des années 30. Les autorités boursières rachats d'entreprises des années 80. Les autorités boursières reprochent à M. Joseph – qui n'a jamais été condamné par la justice – de ne pas avoir mis en place de procédures de contrôle de son département junk bonds, dirigé par M. Michael Milken, condamné à dix ans de prison pour des transactions illégales sur ces bons. La sanction qui frappe M. Joseph est la plus grave jamais infligée à un responsable d'entreprise pour de telles négligences. responsable d'entr telles négligences.

air Littoral attaque Air France à Bruxelles. — Confrontée à des pertes importantes, la compagnie Air Littoral a choisi d'attaquer Air France devant la Commission de Bruxelles pour abus de position dominante. Dans sa plainte publiée, mercredi 18 décembre, elle accuse la compagnie nationale d'avoir fait en sorte qu'elle soit cantonnée sur des lignes à faible trafic, avec un réseau incohérent et une affectation sur l'aéroport purisien de Roissy, moins intéressant que celui d'Orly. Elle dénonce aussi le fait qu'Air France ait affrété certains des concurrents d'Air Littoral, les favorisant ainsi et les plaçant sous sa coupe. La et les plaçant sous sa coupe. La direction chiffre le préjudice subi à 140 millions de francs.

n La COB donne son visa à la aote sur l'augmentation de capital de SCOA. – La Commission des opérations de Bourse (COB) a donné son visa à la note d'information présentée par la société de commerce international et de disribution SCOA en vue de son aug-mentation de capital de 924,38 millions de francs pour une émission d'actions nouvelles au prix de 20 F chacune. La SCOA prêcise dans un communique que prix de 20 F chacune. La SCOA précise dans un communiqué que la possibilité pour les actionnaires de souscrire sera ouverte du 26 décembre au 14 janvier prochain. L'émission est garantie à hauteur de 75 % par un pool de banques dirigé par la banque Paribas et comprenant plusieurs des grandes banques de la place, notamment la BNP, le Crédit lyonnais et la Société générale.

### **PARIS**

MATIF otionnel 10 %. – Cotation en pourcentage du 18 décembre 1991 Nombre de contrats estimés : 76 802 ÉCHÉANCES COURS

| Densier          | 196,98<br>107 |             | 7,26<br>7,30 | 167,96<br>108,02 |
|------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Précédent        |               | sur notions | <del></del>  | 100%             |
| PRIX D'EXERCICE  |               | D'ACHAT     |              | DE VENTE         |
| I KIN D EXERCICE | Mars 92       | Juin 92     | Mars 92      | Juin 92          |
| 107              | 0,96          | 1,69        | 0,71         | 0,81             |
|                  |               |             |              |                  |

|                | CAC40 A        | TERME                |                   |
|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Volume: 11 061 | (MA            | ATIF)                |                   |
| COURS          | Décembre       | Janvier              | Février           |
| Dernier        | 1 718<br>1 726 | 1 732,50<br>1 739,50 | 1 744<br>1 745,50 |

### **CHANGES**

Dollar: 5,3805 F 1 Jeudi 19 décembre, le dollar s'échangeait en légère hausse sur les marchés des changes euro-péens, les opérateurs se montrant prudents dans l'attente de la réu-nion du conseil de la Bundes-

bank. A Paris, le billet vert cotait à 5,3805 F au fixing contre 5,3605 F à la cotation officielle de la veille, mercredi 18.

FRANCFORT 18 dec. 19 déc. Dollar (ea DM) \_\_ 1,5687 1,5729 TOKYO 18 déc. 19 déc. Dollar (en yers). 128,42 128.70

MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (19 décembre)... 9 9/16-9 11/169

### **BOURSES**

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 17 déc. 18 déc. Valeurs françaises ... 112,40 111,80 Valeurs étrangères ... 184,46 194,49 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 465 465,80 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1711,70 1706,10

NEW-YORK (Indice Dow Jones) 17 déc. 18 déc. Industrielles ... 2902,28 2988 LONDRES (Indice e Financial Times ») 17 déc. 18 déc. 17 dec. 18 dec FRANCFORT 17 dec. 18 dec. \_\_ 1 560,93 1 573,75

New-York (18 décembre)\_\_\_\_\_\_ 4 1/49 MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|   | TOKYO                                                  |
|---|--------------------------------------------------------|
| _ | 18 déc. 19 déc.                                        |
| * | Nikkei Dow Jones 22 629,90 21 991,19<br>Indice général |
|   |                                                        |

|                                                                                                 | COURS CO                                                                     | MPTANT                                                                       | COURS TERMI                                                                  | TROIS MOIS                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Dem <u>andé</u>                                                              | Offert                                                                       | Demandé                                                                      | Offert                                                                       |
| \$ E-U Yen (180) Ecu Deutschemark Franc susse Lire italienae (1900) Livre sterfing Peseta (190) | 5,3759<br>4,1786<br>6,9666<br>3,4166<br>3,8563<br>4,5244<br>9,8344<br>5,3755 | 5,3780<br>4,1827<br>6,9672<br>3,4190<br>3,8613<br>4,5229<br>9,8343<br>5,3813 | 5,4450<br>4,2171<br>6,9478<br>3,4175<br>3,8701<br>4,4957<br>9,7987<br>5,3370 | 5,4510<br>4,2239<br>6,9593<br>3,4229<br>3,8781<br>4,5039<br>9,8257<br>5,3484 |
|                                                                                                 |                                                                              | -                                                                            |                                                                              |                                                                              |

### TAUX D'INTÉRÊT DES FURDAMAIRS

| - INON D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IN I EU                                                                             | SI DE                                                                                | 3 EUI                                                                           | IUMU                                                                                    | NNAII                                                                              | :2                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN a                                                                                |                                                                                      | TROIS                                                                           |                                                                                         | SIX                                                                                | MOIS                                                                                     |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Demandé                                                                             | Offert                                                                               | Demandé                                                                         | Offert                                                                                  | Demandé                                                                            | Offert                                                                                   |
| \$ E-U Yen (189) Ecs Destrobensark Franc suisse Live interface (1800) Livre sterling Pesets (180) Franc français discrimination of the control | 4 3/4<br>6 1/4<br>18 1/2<br>9 9/16<br>8 1/4<br>12 5/8<br>11 1/16<br>12 1/4<br>9 5/8 | 4 7/8<br>6 3/8<br>16 5/8<br>9 11/16<br>8 3/8<br>12 7/8<br>11 3/16<br>12 5/8<br>9 3/4 | 4 7/16<br>6 10 3/8<br>9 1/2<br>8 1/8<br>12 1/16<br>10 3/4<br>12 5/16<br>9 13/16 | 4 9/16<br>6 1/8<br>10 1/2<br>9 5/8<br>8 1/4<br>12 5/16<br>10 7/8<br>12 11/16<br>9 15/16 | 4 7/16<br>5 3/4<br>10 1/4<br>9 7/16<br>8<br>12 1/16<br>10 9/16<br>12 5/16<br>9 3/4 | 4 9/16<br>5 7/8<br>10 3/8<br>9 9/16<br>8 1/8<br>12 3/16<br>10 11/16<br>12 11/16<br>9 7/8 |

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbançaire des devises, nous sont communiqués en fin de matinée par la Salle des marchés de la BNP.



Alam Aubry PDG de G. L. M. S. 20 décembre publie une enquête sur la distribution des jouets.



COM

45

4.45

The THE

•• Le Monde • Vendredi 20 décembre 1991 35

d'affaires a morosité

# MARCHÉS FINANCIERS

| Column   C   | POUDOR DE COMMINICIEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>-</u> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparison   Com   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours relevés à 13 h 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comparison   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMI CREW AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | compati VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| COMPTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Part   State Post   17, 550   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140    | Garmess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wilding   Second   Wilding   Wildi   | CLOAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7-1-1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obligations   Col.   Co | % % du Cours Demier Cours Demier Cours Demier Cours Demier MALEURO Emission Rachat MALEURO Emission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emission Rechet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The Part   1979   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   197   | Obligations CIM 1100 1102 Option 257 254 Etrangères Action 203 28 197 82 Fruci-Epurpa 22 25 257 10 382 Etrangères Action 203 28 197 82 Fruci-Epurpa 22 25 25 257 10 382 Etrangères Action 203 28 197 82 Fruci-Epurpa 22 25 25 257 10 382 Etrangères Action 203 28 197 82 Fruci-Epurpa 22 25 25 257 10 382 Etrangères Action 203 28 197 82 Fruci-Epurpa 22 25 25 257 10 382 Etrangères Action 203 28 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 197 82 | 5 31 45 Premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mire Oblig 11060 92   11049 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gréce (100 drachmes). 2 984 2 980 3 300 Pièce Letine (20 f) 355 SPR att B. 349 France Regions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Part   1971   1971   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972      | 11 5147 344 Chart 55 1331 374 Relation 56 14131 Recommend 60 160 53 Reven 1124 27 Reven 1324 70 St Hor 3 105508 77 St Hor 4 13167 49 St Hor 6 150 76 St Hor 6 150 76 St Hor 6 269 81 St Hor 8 268 76 Secun 8 268 76 Secun 9 219 85 St Hor 8 268 76 Secun 9 219 85 St Hor 9 219 85 St Hor 132 51 Secun 133 51 Secun 148 51 Secun 148 52 Secun 148 52 Secun 150 51 Secu | 122 123 05  123 123 05  124 125 125 125 125  125 125 125 125  125 125 125 125  125 125 125 125  125 125 125  125 125 125  125 125 125  125 125 125  127 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 25  127 14 128 |

l'hôtel Marigny, sous le présidence de M. François Mitterrand. A l'issue des travaux, un communiqué a été publié, dont voici les principaux extraits :

■ Règlemeπt du budget de 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget, ont présenté au conseil des ministres le projet de loi de règlement du budget de 1990. Les recettes définitives de 1990 atteignent 1 200 milliards de francs, contre 1 139 milliards en 1989, soit une progression de 5,3 %. Les dépenses définitives s'élèvent, en 1989, en progression de 5,8 %.

Le solde global d'exécution se traduit par un déficit de 93,15 miltraduit par un dericit de 93,13 fill-liards de francs, représentant 1,43 % du produit intérieur brut. Il est très proche des prévisions de la loi de finances initiale, qui s'éle-vaient à 90,17 milliards de francs et de celles de la loi de finances rectificative, égales à 91,21 mil-liards de francs.

 La création d'un nouveau paysage industriel de pointe (Le Monde du 19 décembre et lire pages 30 et 33).

• Les instituts universitaires

de formation des maîtres Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, a présenté une communication sur les insti-tuts universitaires de formation des

Vingt-huit instituts ont été ouverts à la rentrée de 1991. Ils acqueillent soixante-six mille étu-

Le conseil des ministres a

décidé, mercredi 18 décembre, sur

proposition de M. Philippe Mar-chand, ministre de l'intérieur, le

CHAMPAGNE-ARDENNE:

de la Loire, est nommé préfet de la

région Champagne-Ardenne, préfet

de la Marne, en remplacement de

M. Yves BONNET, placé en posi-

des ministres du 30 octobre,

tion de disponibilité par le conseil

(Né le 30 décembre 1930 à Foix (Ariège), M. Marty, licencié en droit, ancien élève de l'ENA, a occupé diverses fonctions à l'inspection des douanes de 1952 à 1963. Ngamé consciller de tribu-

nal administratif en 1965, puis sous-pré-fet de deuxième classe en 1968, il exerce

fet de deuxième classe en 1968, il exèrce les fonctions de directeur de cabinet du préfet de la région Centre jusqu'en 1971. Nommé sous-préfet d'Epernay en septembre 1971, puis chargé des fonctions de scerétaire général de la Somme en 1976, il conserve ce poste après sa nomination de conseiller de tribunal administratif hors classe (en janvier 1977) et de sous-préfet hors classe (en juiffet 1977). Il est nommé préfet des Ardennes en 1982, de la Manche en 1984 et de la Loire en 1987.]

JOURNAL OFFICIEL

du 18 décembre 1991 :

DES DÉCRETS

nique avancée.

UN ARRÊTÉ

Sont publics au Journal officiel

Nº 91-1251 du 16 décembre

- № 91-1254 du 12 décembre

Du 11 décembre 1991 relatif à

1991 portant création et organisa-

tion de l'Institut français de méca-

1991 relatif au plan de transmission des exploitations agricoles.

l'indemnité pour usure ou perte accidentelle de vetements allouée à

divers personnels du ministère de l'économie, des finances et du bud-

MERCREDI 18 DECEMBRE 1991

293557 0

M. Jean-Paul MARTY, préfet

mouvement préfectoral suivant :

M. Jean-Paul MARTY

métier d'enseignant dans les écoles, les collèges ou les lycées. Parmi eux, vingt-sept mille cinq cents étudiants recrutés au niveau de la licence sont inscrits en première année pour préparer les différents concours de recrutement.

La préparation à l'exercice de la profession d'enseignant, qui se déroule en deux ans, repose, notamment, sur l'alternance entre les cours théoriques et la pratique du métier et sur l'individualisation de la formation pour tenir compte de l'expérience de chaque étudiant.

Pour l'essentiel, la formation est différente selon qu'il s'agit des futurs enseignants des écoles, des collèges ou des lycées et selon cha-cune des disciplines de l'enseignement secondaire. Une formation commune, limitée à 10 % des horaires, vise à donner aux futurs enseignants une vision d'ensemble

Pour les futurs professeurs des écoles, une place importante sera faite à la culture scientifique et technique. Pour les futurs profes-seurs du second degré, l'accent sera mis sur la nécessaire cohérence entre la maîtrise d'une discipline et celle des méthodes pédagogiques. Les étudiants et les stagiaires devront disposer du temps néces-saire au travail personnel.

Des conventions en cours de négociation fixeront les modalités du rattachement des instituts universitaires de formation des maîtres aux universités de leur académie. Les liens entre l'Université et les instituts seront renforcés par la participation de scientifiques de haut niveau à la formation des maîtres. Dès la rentrée de 1992, cent cinquante enseignants cher-cheurs supplémentaires seront affectés à mi-temps dans ces insti-

 L'éthique bio-médicale (Le Monde du 19 décembre).

M. Philippe PARANT

- M. Philippe PARANT, préfet

du Morbihan, est nommé préfet de la Seine-Saint-Denis, en remplace-

nommé préfet hors cadre, couse

ler maître à la Cour des comptes

en service extraordinaire, par le

conseil des ministres du 27 novem-

Mouvement préfectoral

### CARNET DU Monde - M<sup>∞</sup> Léon Binet, M. et M<sup>∞</sup> Charles-Henri Filippi Madile Gardet

et leurs enfants,
Mª Violaine et Sonia Binet,

ct leurs enfants,

Le professeur et M= Jean-Paul Binct, Le professeur et M= Jacques-Louis

M. Claude BINET, chevalier de la Légion d'honneur,

M= Laurence BINET,

née Guirche,

Les obsèques seront célébrées le ven-dredi 20 décembre, à 10 h 30, en

l'église Saint-Pierre de Chaillot, 35, avenue Marceau, Paris-16.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le président-directeur sénéral

Et le conseil d'administration de

Charbonnages de France, ont la tristesse de faire part du décès

M. Clande BINET, chef de la mission de contrôle économique et financier

de Charbonnages de France et des Houillères de bassin,

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 décembre 1991, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de

Le président de l'ATIC, Le directeur général, Le conseil d'administration, ont la tristesse de faire part du décès

M. Chaude BINET, rôleur d'Etat de l'ATIC

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 décembre, à 10 h 30, en

Michel Schlienger et Victor Izrael, Les personnels des services de radio-

thérapie cancérologique et d'oncologie médicale de l'hôpital Tenon, ont le regret de faire part du décès du

docteur Serge MAUBAN.

attaché des Héoitsusz de Paris

chef de l'unité d'informatique clinique

du pavillon Proust.

Les professeurs Alain Laugier.

survenu le 14 décembre 1991.

l'église Saint-Pierre de Chaillot.

et de son épouse.

et de son épouse.

Pavillog Proust Hôpital Tenon,

4, rue de la Chine, 75020 Paris.

accidentellement le 14 décem-

Naissances Pascale MOLLARD,

Bruno FRANCESCHI ct Raphael

Adrien, le 7 décembre 1991.

320 East 46st apt 16 E. New-York City, NY 10017 (E-U).

- M. le bâtonnier et Man, née Clande de Realy,
sont heureux de faire part de la naissance de leurs cinquième, sixième et

Clémence. le 19 janvier 1991,

Sylvie et Jean-Baptiste VERCKEN de VREUSCHMEN,

Vincent,

le 15 avril 1991.

Thierry et Christiane de BIGAULT du GRANRUT,

Adries le 25 novembre 1991.

Sabine et Damien LIBERT.

Le docteur Xavier GIRAUT, Vérenique GIRAUT, ct Pauline,

ont la joie d'annoncer la naissance de Eglantine,

le 14 décembre 1991, à Paris. 37, rue Erlanger.

<u>Décès</u>

Simone Ramat son épouse, Monique Barrat.

sa fille, M= veuve Guyot.

sa sœur, Robert Guyot, son neveu,

Et ses nombreux amis, ont la douleur de faire part du décès de

> Lucien BARRAT, dit Francis AGRY,

survenu le 13 décembre 1991, dans sa quatre-vingt-quatrième année, à

L'incinération a eu lieu le 17 décem-

22, rue du Prado, 56640 Arzon. 39, rue du Borrégo, 75020 Paris.

 M. Bernard HAGELSTEEN, administrateur civil hors classe, est nommé préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, en HAUTE-SAVOIE remplacement de M. Jean-Marc DIVISIA, nommé préset hors

[Né le 12 août 1947 à Alger, ancien élève de l'ENA, M. Hagelsteen a dirigé le cabinet du préfet de la Charente-Mari-time, puis de la Seine-Saint-Denis avant de devenir membre de la mission de contrôle du Commissariat à l'énergie atomique. Il est nommé en 1984 secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Scine, puis de celle des Bouches-du-Rhône en 1986. En 1989, il devient dissettement de la policie education à la mentalisation de la policie education de la polic

l'Yonne en 1986, puis préfet du Morbi-

Pompes Funèbres Marbrerie

CAHEN & Cie

43-20-74-52

MINITEL par le 11

[Né le 8 avril 1932 à Besançon (Doubs), M. Parant, ancien élève de l'Ecole nationale de la France d'outremer (ENFOM), est en poste en Côte-d'I-voire avant d'être nommé sous-préfet de Gourdon (Lot) en 1969. Secrétaire général de la Savoie en 1972, il devient en 1975 chef de mission auprès du préfet de la région Centre, avant d'être nommé, en 1979, secrétaire général de la Loire-Atlantique. Préfet de Saint-Pierre-e-Mique-lon en avril 1982, il est appelé à la tête de la direction générale de la sécurité extérieure au ministère de la défense le 29 avril 1983. Il devient préfet de l'Yonne en 1986, puis préfet du Morbi-BULLETIN D'ENNEIGEMENT Voici les hauteurs d'enneigement u mardi 17 décembre. Elles nous out communiquées par Ski France, 'Association des maires des stations

l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver (61, boulevard Haussmann, 75008 Paris), qui diffuse aussi ces renseignements sur répondeur téléphonique au (1) 42-66-64-28 ou par Minitel: 36-15 code CORUS.

Les chiffres indiquent, en centimètres, la hauteur de neige en bas, puis en haut des pistes.

HAUTE-SAVOIE

A voriaz: 10-80; Les
Carroz-d'Araches: 0-120; Chamonix:
0-110; La Chapelle-d'Abondance:
0-15; Châtel: 0-40; La Clusaz: n.c.;
Combloux: n.c.; Les
Contamines-Montjoie: 0-70; Flaine:
n.c.; Les Gets: n.c.; Le GrandBornand: n.c.; Les Houches: n.c.;
Morzine: 40-80;
Morzine: 40-80;
Praz-de-Lys-Sommand: n.c.;
Praz-sur-Arly: 0-40; Saint-Gervais:
n.c.; Samotns: 0-120; Thollon-Les
Mémiscs: n.c.

SAYOLE Les Aillons: n.c.; Arcs; n.c.; Arches-Beaufor: 0-60; Aussois: n.c.; Bessans: 15-25; Bonneval-sur-Arc: n.c.; Le Corbier: 0-20; Courchevel 0-50; Crest-Voland-Cohennoz: n.c.; Fiumet: n.c.; Les Karellis: n.c.; Les Menuires: n.c.; Méribel: n.c.; La Norma: R.C.; E.

N o r m a Notre-Dame-de-Bellecombe: 0-40; Peisey-Nancroix-Vallandry: 0-55; La Plagne 0-120; Pralognan-la-Vanoise: n.c.; La Rosière 1850 : 30-120; Saint-François-Longchamp: n.c.; Les Saisies: 15-30; Tignes: n.c.; La Toussuire: n.c.; Val-Cenis: n.c.; Valifejus: n.c.; Val-Glère: 19-50; Valloire: n.c.; Valmeinier: n.c.; Valmorel: 10-50; Val-Thorens:

ISÈRE Alpes d'Huez : 10-100 ; Alpe-du-Grand-Serre : 0-0 ; Alpe-du-Grand-Serre: 0-0; Auris-en-Oisans: n.c.; Autrans: n.c.; Chamrousse: n.c.; Le Collet-d'Allevard: 0-15; Les Deux-Alpes: 0-80; Gresse-en-Vercors: n.c.; Lans-en-Vercors: 0-0; Méaudre: n.c.; Saint-Pierre-de-Chartreuse: n.c.; Les Sept-Laux: n.c.; Villard-de-Lans:

ALPES DU SUD ALPES DU SUD
Auron: n.c.; Beuil-les-Launes: n.c.;
Briançon: 20-70; Isola 2000: n.c.;
Montgenèvre: 25-45;
Orcières-Merlette: 15-70; Les Orres:
40-70; Pra-Loup: n.c.;
Puy-Saint-Vincent: 0-60; Le
Sauze-Super-Sauze: 30-60;
Serre-Chevalier: 50-70; Superdévoluy:
n.c.; Valberg: 40-20; Val-d'Allos-Le
Seignus: 20-40; Val-d'Allos-Le Foux:
20-40; Vars: 25-55.

Pyrénées Az-les-Thermes: a.c.; Barèges: a.c.; Cautereis-Lys: 20-80; Font-Romeu: 0-40; Gourette: a.c.; Laz-Ardiden: a.c.; La Mongie: a.c.; Piau-Engaly: a.c.; Saint-Lary-Soulan: a.c.; Superbagnères: a.c.

MASSIF CENTRAL Le Mont-Dore : 0-30; Besse-Super-Besse : 0-25; Super-Lioran : 5-10.

JURA Métablef : n.c.; Mijoux-Lelex-La Faucille : n.c.; Les Rousses : 0-15. VOSGES

Le Bonhomme: n.c.; La Bresse-Hohneck: 25-25; Gérardmer: 30-30; Saint-Maurice-sur-Moselle: n.c.; Ventron: n.c. LES STATIONS ÉTRANGÈRES

Pour les stations étrangères, on peut s'adresser à l'Office national de s'adresser à l'Office national de tourisme de chaque pays : Aliemagne : 4, place de l'Opéra, 75002 Paris, tél. : 47-42-04-38; Andorre : 26, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, tél. : 42-61-50-55; Autriche : 47, avenue de l'Opéra, 75002 Paris, tél. : 47-42-78-57; Italie : 23, rue de la Paix, 75002 Paris, tél. : 42-66-66 68; Suisse : 11 bis, rue Scribe, 75009 Paris, tél. : 47-42-45-45.

et ses enfants, Marie-Cécile et Michel Tabuteau et leurs enfants. Jean-Pierre et Colette Deffor et leurs enfants, François-Noël et Danièle Deffon taines

et leurs enfants,
Bernadette Viatte,
Jean-Claude Viatte

Lord et Lady Waterpark et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de et ses enfants, Germain et Françoise Viatte et leurs enfants. M. Anguste Vialte, M. Roger Pons et ses enfants, font part du décès de

> M= Geneviève CLARO DEFFONTAINES,

ie 18 décembre 1991, survenu dans sa

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 décembre, à 8 h 30, en l'église Saint-Sulpice, à Paris.

- M. et Ma Louis-Frédéric Fournier, Mª Béatrice Fournier, M. et M= Régis Fournier

et leurs enfants, Laurent, Malvina, Delphine et Cora-Agnès, Jean-Marie et Alban Four-

nier, M. et M= Frédéric Fournier, M. et M= Bernard Duminy et leurs enfants. M. et Mo Régis Farjon,

leurs enfants et petits enfants, Les familles Fournier, Blery, Julien Valette, ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de

M= venve François FOURNIER, néc Madeleine Vantier, violoniste,

décédée à Marseille, dans sa quatrevingt-huitième année, munie des sacre

La cérémonie religiense sera célébrée en l'église Saint-Barnabé, à Mar-seille-12, le samedi 21 décembre 1991, à 8 h 30.

 M= Iolanda Cantoni. son épouse, M™ Franca Gaeta.

Mª Claudia Gacta, ses filles, ainsi que leurs familles.

ont la douleur de faire part du décès de M. Ettore GAETA, directeur honoraire de la Banque Sudameris,

survenn le 16 décembre 1991, à Milan Les obsèques ont été célébrées dans

Via Vanzetti 18, 55042 Forte-dei-Marmi (Italie).

- Eva Lazard,

son épouse, Sa famille, ses amis, ont la grande tristesse de faire part du.

André LAZARD, ingénieur ESPCI, chevalier de la Légion d'honneur, ingénieur en chef honoraire du génie maritime, ancien des Forces françaises libres, combattant volontaire de la Résistance

survenu à Paris le 15 décembre 1991. 157, rue du Faubourg-Saint-Denis,

M= Charles Piat, Elisabeth et Christian M= Paul Piat, M. Alban Piat,
M. et M. Rene Coeroli,
Catherine et Jean-Yves, ont la tristesse de faire part du décès de

Charles PLAT, officier de l'ordre national du Mérite, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945,

survenu le 17 décembre 1991, dans sa

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 décembre, à 15 h 30, en l'église Notre-Dame de Boulogne.

L'inhumation aura lieu le samedi 21 décembre, à 11 h 30, au cimetière de Crêt de Roch Saint-Claude à Saint-

2, rue Pierre-Brossolette, 94240 L'Haÿ-les-Roses.

CARNET DU MONDE Renseignements: 40-65-29-94

Remerciements #

« Je ne vis que pour aimer J'aurai vécu illuminé. » André Picyre de Mandiargues.

Bona et Sibylle Pieyre de Mandiar ichées des marques de. protongement touchers des marques de sympathic et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

André PIEYRE de MANDIARGUES,

dressent leurs sincères remerciements. - La société International Art Transport, M= Marie-Noël Verger,

Mª Marie-voer veiger, Et tous les siens, dans l'impossibilité de répondre per-vonnellement à tous ceux qui leur ont témoigné leur sympathie après le décès

M. René VERGER.

expriment à chacun leur profonde gra-

<u>Anniversaires</u>

- En souvenir de la mort du professor Raymond LEIBOVICL

le 20 décembre 1982. Il y a huit ans, le 20 décembre

Pierre PIEUCHOT.

Une pensée de Son épouse, Ses enfants, Ses petits-enfants.

Soutenances de thèses Vendredi 20 décembre 1991, à 14 heures, Collège de France, salle des Séminaires, 52, rue du Cardinal-Le-moine : « L'idée de « shizene » chez Andô Shôeki », par Jacques Joly.

METEC

HAITE

Verses services ::

37. X.

ಜನ್ ಚಿತ್ರಗಳು

trees.

Lefa ...

Otto.

ويجها

**些**。 . .

(TEMPERATURES

FRANCE

PERSONS on the second

7

\$5.74

15/88 🚟

\*\*:

---

--- 1 -- --

\* 154

a trade night å tå

MOTS CROISÉS

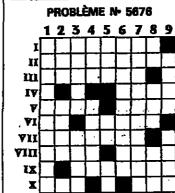

HORIZONTALEMENT

I. Peut être suivie par une belle. II. La fabrication des chaînes. til. Invoquée autrefois par ceux qui avaient gardé leurs dents. -IV. Hôtel pour les malades. -V. Légume qu'on trouve en Angleterre. On y brûle de l'essence. -VI. Lie. Amène à un autre nom. -VII. Port du Luxembourg. VIII. Une nappe. Pays. - IX. Pour enlever les arêtes. - X. Travail qui demande du discemement. Sans taches. - XI. Participe, Affluent de la Santhe.

VERTICALEMENT 1. Des bruits dans le nuit. -2. Laps de temps. Faire sauter. Cours élémentaire. - 3. Un os. Montagne de Suisse. - 4. On le cache parfois quand on en a pris. Donner le jour. - 5. Finalement ruinés. Bande d'étoffe. Place du Canton. - 6. Des animeux vraiment piquants. - 7. Prouvent qu'on n'a pas suffisamment emballé. 8. Préposition. Légumes. Petit, peut être assimilé à la bagatelle. -9. Pas indifférente. Parfois accom-

Solution du problème nº 5675 Horizontalement Recéleurs. - II. Hulle. Tao. -

pagnée de fracas.

III. Irruption. - IV. Zée. Talus. -V. Ok. Fouet. - VI. Paris. -VII. Coi. Me. - VIII. Assemblés. -IX. Goulée. St. - X. Et. Ruse. -

Verticalement 1. Rhizophages. - 2. Eurêka. Soto. - 3. Cire. Su. - 4. Elu. Ficelle. - 5. Leptosome. - 6. Tau. Ibère. - 7. Utiles. Ut. - 8. Raout. Mess. - 9. Sons. Pester. **GUY BROUTY** 

OMPAGNIE DES ALPES. LE GRAND SKI A PLUS DE 2000 M

ENNEIGEMENT A 2 000 M IBN ON

2100-3500

ARGENTIERE MT-BLANC

20



1902

tu ter :

. . , . .

+750 17 2

जिल्लाहरू

PROPERTY BALLS

Dec 1 / Sept 1 - 1

- 5 Sp. .

gar war and

THE PROPERTY OF

The second secon

graduation and the

in Same

 $(1,\overline{R}_{1}^{-1},1,\overline{R}_{2}^{-1})$ 

: The second

AND THE RESERVE THE PARTY OF TH

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Section 1

nager graduiter - the con-

magific production in the second

STATE TO STATE THE STATE OF THE

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

京記:17 海上 (金田) (本語) (本語) 新

و المالية والمالية المالية المعالمة . د انها ان المستوم التي المستوم التي يا المستوم المستوم التي يا المستوم التي ي

A STATE OF THE STA The state of the s

4 414 Testin

Harry to State 1

The second of the second

in the second

---

PRÉVISIONS POUR LE 20 DÉCEMBRE 1991

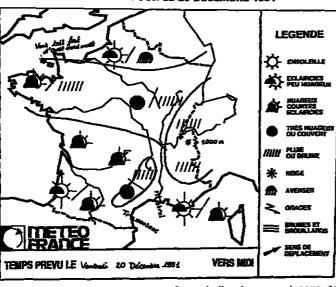

Vendredi: averses et vent. - C'est un temps très changeam et « agité » qui iméressers la plupart des régions françaises. Il touchers d'abord la moitié nord, puis l'ensemble du pays l'aprèsmidi. Ainsi, nuages, éclaircies et averses se succéderont. Les averses seront parfois fortes, accompagnées de grésil ou de grêle. On pourrait même entandre le tonneme per endroits. Pour compléter le tout, le vent d'ouest-nordouest soulfifera très fort en Manche. Il avoisinera les 100 km/h en points. L'intérieur des terres ne sera pes épar-L'intérieur des terres ne sera pas épar-gné, les rafales atteindront les 80 km/h, notamment sous les àveraes.

Par aiteurs, le soleil aura beaucoup de mai à percer dans le Jura, les Alpes ainsi que dans le sud-est du Massif

Central. Il neigera au-dessus de 1 000 mètres. Mais cette limite s'abaissera encore dans l'après-midi pour atteindre les 500 mètres.

Par contre, les précipitations devreient épargner le pourtour méditer-ranéen, mais pas le vent. Le mistral pourrait dépasser les 100 km/h en pointe, ainsi que la tramontane.

Le mauvais tampe et le très fort vent séviront également en Corse.

Les températures seront en baissa par repport à celles de jeudi. Les minimales seront généralement comprises entre 3 et 8 degrés. Mais dans le Nord-Est, elles avoisineront localement 0 degré. Les maximales varieront entre 5 et 8 degrés ; il fera un peu plus doux sur le pourtour méditarranéen.

PRÉVISIONS POUR LE 21 DÉCEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



| A B C D N O P T T |
|-------------------|
|-------------------|

TU = tamps universel, c'ast-à-dire pour la France : haure légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la blétéaralogie nationale)

IMAGES

PIERRE GEORGES

# La «Pravda», journal russe

والمراجع والمستني

commencent les putschs ou se finissent les révolutions : par la prise de commole des officiel du Parti communiste soviémédias. La Pravda n'est pas plus tout à fait soviétique.

Et, à voir le reportage du correspondent à Moscou de TF 1, Ulysse Gosset. Qui a, c'est incontestable, un vrai look de l'emploi, M. Boris Eltsine na perd point de temps. Il veut sa part, celle de la Russie. Il veut donc la plus grosse pert.

Et il la prend. Morceaux après morceaux. Les images de mercredi ont montré que l'ex-camarade du quotidien soviétique a dit, au vellement né : la Pravda.

20.50 Téléfilm : Piège infernal (dernière par-

23.45 Documentaire : Histoires neturelles. Silak ou les grands especes. 0.40 Journal, Météo, Bourse.

20.50 Magazine : Envoyé spécial. Hasaba Boulmerka : Indiscrétions, portrait de Febrice Luchini : Les Oopés du sport.

22.15 Cinéma : Suivez cet avion. 
Film français de Patrice Ambard (1989).
Avec Lambert Wilson, Isabelle Gélines.
Claude Piéplu.

ALEXANDRA

23.50 Magazine : Merci et encore Bravo.

0.50 1. 2. 3. Théâtre.

0.55 Journal et Météo.

FR 3

TF 1

EST ainsi généralement que Bons avant de séneuses visées sur micro de TF1, et en mots d'habi-

L'impérialisme russe s'est vengé La dépeçage de l'empire, le par- en propriétaire balzacien. Il a hier, aux défenseurs de la Vénté. tage des dépouilles a commencé. coupé l'eau, l'électricité, posé ses Simples privilèges de nature à rafscellés sur tout un étage, bref brimé. Avant, demain très probablement, de récupérer le tout, matériel informatique, rotatives, lecteurs, sauf, et encore, les jour-

la Pravda. A tel point que l'on a pu tude, sa colère : « Nous protestons Comme la télevision soviétique est voir, et c'était à se pincer, l'organe publiquement. » Les caméras, ou devenue télé russo. Comme le peut-être étaient-ce des images ministère des affaires étrangères, médias. La Pravda n'est pas tique dénoncer dans des «unes» d'archives, ont montré dans l'imperialisme russe». d'archives, ont montré dans l'imperialisme russe». d'archives, ont montré dans l'imperialisme russe». meuble la piscine luxueuse et la l'immeuble du comité central, salle de musculation réservées. comme les trains ou les avions le fermir l'orthodoxie de pensée.

Et puis la caméra s'est promonée dans ce qu'on suppose être le bureau du rédacteur en chef. Le bureau était vide. Mais sur le mur restait une immense et belle La contre-révolution en marche photo, encadrée comme pontrat vers la *Prevde*, voilà bien une de famille. C'était celle de Lénine, image symbolique. Un journaliste la tête penchée sur un journal nou- l'annoncer. Et sa télévision pour le

La *Pravda* sera journal russe. sont ou le seront. Comme une liste qui n'est évidemment pas exhaustive of he ic sera, vraiment, que lorsque le Kremlin lui-même sera totalement russe.

Et ce jour-là, s'il doit arriver, la boude sera bouclée. Bons Eltsine aura sa Pravida, ou, sous un autre nom, son groupe de presse pour

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : signalé dans « le Monde radio-télévision » ; u Film à éviter ; « On peut voir ; » » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

### Jeudi 19 décembre

Film américain de Victor Fleming (1939). Avec Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard. 0.20 Journal et Météo.

#### **CANAL PLUS**

20.35 Cinéma : Outremer. s.s.
Film français de Brighte Roban (1990).
Avec Nicole Gercia, Marienne Basler, Brighte Roban.

22.05 Flash d'informations. 22.15 Sport : Boxe.

23.30 Cinéma: Taxi blues. IIII
Film franco-soviétique de Pavel Lounguine
(1990). Avec Piotr Mamonov, Piotr Zeitchanko, Vladimir Kachpour (v.o.).

1.20 Cinéma : Le Pirate de l'Épervier noir. = Film italo-français de Sergio Grieco (1958). Avec Gérard Landry, Mijanou Bardot, Ettore

#### LA 5

22,45 Journal et Météo.

**CANAL PLUS** 

15.45 Cinéma : Le Loup-garou

17,25 Le Journal du cinéma.

18.05 Canaille peluche. La Brigade des rèves.

13.36 Cinéma : Rain Man. \*\*
Film américain de Barry Levinson (1988).

de Londres. **E** ## Film américain de John Landis (1981).

—\_ En clair jusqu'à 20.30 *-*-

21.15 Sport : Boxe américaine. Championnat du monde de full contact des

18.30 Le Top.
19.20 Magazine : Nulle part eilleurs.
20.30 Série : Le Jugé de la nuit.

super-moyens, en direct de Be 22.55 Flash d'informations.

23,01 Le Journal du cinéma.

20.50 Téléfilm : Ninja blanc, l'ennemi des ténèbres. 22.30 Téléfilm : La Reine des amazones. 0.00 Magazine - C'est tout comm. 0.20 Journal de la nuit.

20.35 Cinéma : Jumpin' Jack Flash. 
Film américain de Penny Marshell (1986).

Avec Whoopi Goldberg, Staphen Collins,
John Wood.

#### 22.30 Cinéma : Madly. © Fém franco-italien de Roger Kahana (1970). 0.00 Six minutes d'informations.

#### LA SEPT

21.00 Magazine : Avis de tempête. 22.55 Documentaire: Mozart et la musique

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Dramatique. Paris, litanie des cafés, de

21.30 Profils perdus. L'école de Pont-Avon (2).

22.40 Les Nuits magnétiques. L'eau à la bouche. 3. Compulsions alimentaires, rites

0.05 Du jour au lendemain. Avec Jecques Lacamère (Chemins d'écriture). O.50 Musique : Coda, Paul Bowles et la musi-que du Maroc. 9, La côte du sud-ouest sous l'influence des Noirs.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 18 avril 1990 à Moscou): Songe d'une nuit d'été. Concerto pour deux pianos, Symphonie nº 5, de Schnittke, par l'Orchestre symphonique d'État du ministère de la cuture de l'URSS, dir. Guennadi Rojdestvenski; sol.: Victoria Posmikova, Irina Schnittke, pianos.

23.07 Poussières d'étoiles. La boîte de Pandore. L'oule de Guillourne Apollinaire. Œuvres de Poulenc, Honegger, Satie. Debussy, Stravinsky, Ravel.

### Vendredi 20 décembre

### TF 1

13,35 Feuilleton : Les Feux de l'amour. 14.30 Série : Pour l'amour du risque. 15.25 Feuilleton : La Clinique de la Forêt-

20.45 Cinéma : Autant en emporte le vent. « «

Noire. 16.15 Feuilleton : Riviera. 16.40 Club Dorothée. 17.40 Série : 21 Jump Street. 18,30 Jeu : Une famille en or.

19.00 Feuilleton : Santa Barbara 19.25 Jeu : La Roue de la fortune. 20.00 Journal, Météo, Trafic infos et Tapis

20.45 Variétés : Tous à la Une. 22.35 Magazine: 52 sur la Une.
Christophe Colomb, les Indiens ne vous disent pas merci.

23.35 Sport : Boxe. Soirée en Andorre. 0.40 Journal, Météo, Trafic infos et Bourse.

13.45 Série : Les Enquêtes du commissaire Maigret. 15.25 Variétés : La Chance aux chansons.

16.20 Jeu : Des chiffres et des lettres. 16.45 Magazine : Défendez-vous. 17.00 Magazine : Giga. 18.15 Série : Mac Gyver. 19,05 Jeu : Question de charme. 19,35 Divertissement : Caméra indiscrète.

19.55 Jeu : Noël surprise (et à 20.43). 19.59 Journal, Journal du trot et Météo. 20.50 Jeu: Fort Boyard. 22.15 Divertissement : Profession comique.
Michel Boulenah. 23.05 1.2.3. Théâtre.

23.15 Cinéma : Manèges. 
Film français d'Yves Allégret (1949). Avec Simone Signoret, Bernard Bier, Jane Mar-

0.45 Journal et Météo.

### FR 3

13.40 Série : Le Père Dowling. 14.30 Magazine : Regards de femme. 15.00 Magazine : Faut pas rêver (rediff.). 16.00 Magazine : Zapper n'est pas jouer.

17.30 Jet. 18.15 Magazine : Une pêche d'enfer. 18.30 Jeu : Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journal de la région.

20.05 Un Eure, un jour.

La Mémoire des pelaces, d'André Bercoff;
Hôtels littéraires, de Nathalle de SaintPholle. 20.10 Divertissement : La Classe. 20.45 Magazine : Thaiassa. L'Odyssée des enfants dauphins.

Deguy. 1.05 Cinéma : Le Mystère Silkwood. = = Film américain de Milke Nichols (1983).

LÁ 5 13.20 Série : L'Inspectaur Derrick. 14.25 Série : Sur les lieux du crime. 15.55 Série : Simon et Simon.

16.50 Youpil L'école est finie. 18.10 Série : Shérif, fais-moi peur. 19.05 Série : Kojak. 20.00 Journal, Météo et Le Temps de Nicolas. 20.50 Téléfilm : Une mère face au crime.

22,35 Magazine : 1991, l'implosion. Rétrospective de l'année 1991 à travers quatorze sujets. 23.50 Journal de la nuit.

### M6

13.30 Feuilleton : La Flèvre du désert. 15.15 Magazine : Accusé de réception.

17.10 Série : Drôles de dames. 17.40 Jeu : Zygomusic. 18.05 Série : L'Homme de fer. 19.00 Série : La Petite Maison

dans la prairie. 19.54 Six minutes d'informations.

Des écoliers à la découverte des mammi- | 20.00 Série : Cosby Show. 21.40 Magazine: Caractères.
Invités: Francis Haskell (Mécènes et Peintres); Emmanuel Le Roy Ladurie (l'Ancien Régime 1810-1770); Federico Zer (Dans le jardin de l'art); Alain Duault (le Guide du disque compact classique).

20.30 Météo.

20.40 Série : Le Saint, 22.25 Série : Equalizer.

23.20 Magazine: Emotions, charme et erotisme.

23.50 Magazine : Culture rock.

0.20 Capital.

0.30 Six minutes d'informations.

### LA SEPT

16.30 Théâtre : Oh les beaux jours. Pièce de

18.00 Documentaire : Sarah.

18.30 Documentaire : La Mer en mémoires. 18.55 Flash d'informations (or à 20.50, 22.35).

19.00 Documentaire : Le Choix de Dieu. 1. La Mémoire (1926-1954).

20.00 Documentaire: Archaos, un cirque

de caractère. 20.55 Cinéma d'animation : Images. Les Chats.

21.00 Téléfilm :

Le désir attrapé par la queue.

22,00 Téléfilm : La Différence entre l'amour.

22.30 Série : Photo-romans. 22.40 Téléfilm : Numéro 14.

### FRANCE-CULTURE

20.30 Radio-archives, Les Santons de la rue, texte de Jean Lulien, réalisation d'Alain Trutat,

21,30 Musique : Black and Blue, La discothèque de notre collabo Lepape.

22.40 Les Nuits magnétiques. L'eau à le bouche. 4. Saccarophobes et lipophobes : le mangeur de demain.

0.05 Du jour au lendemain. Dans la bibliothè-que de... Michel Cournot. 0.50 Musique : Coda, Paul Bowles et la musi-que du Maroc. 10.

### FRANCE-MUSIQUE

20.05 Concert (en direct de la Kongresshaffe de Sarrabruck): Symphonie concertante pour violon, violoncelle, hautbois, basson et orchestre en al bémol majeur Hob 1/105. Ariane à Naxos, de Haydn: Symphonie en ut majeur D 944, de Schubert, per l'Orchestre symphonique de la radio de Sarrebruck, de Mangelo Viorti. dir. Marcello Viotti.

23.07 Poussières d'étoiles. Pin Ups; à 0.00, Poissons d'or : ceuvres de Nyman, Zazou, Lightwave, Roulin, Kim, Chandra ; à 1.30, Poissons d'or du passé : Le Requiem berti-nois, de Weill.

# Le Monde

L'affaire d'« espionnage politique » de Marseille

### Le directeur du cabinet de M. Gaudin est inculpé d'escroqueries

MARSEILLE

de notre correspondant régional M. Claude Bestrand, directeur du M. Claude Bertrand, directeur du cabinet de M. Jean-Claude Gaudin, président (UDF-PR) du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été incuipé pour escroqueries, mercredi 18 décembre, par M. Jean-Pierre Murciano, juge d'instruction à Grasse. Il lui est reproché d'avoir couvert les agissements d'un employé du conseil régional, M. Fernand Saincene, cinquante et un ans.

rand Saincene, cinquante et un ans, inculpé, le 18 octobre dernier, dans une affaire de trafic d'influence et qui sous couvert d'un emploi fictif, avait constitué des fichiers confidentiels, notamment sur le président de l'Olympique de Marseille, M. Bernard Tapie, ainsi que sur plusieurs joueurs et dirigeants de ce club. Laissé libre, M. Bertrand a été placé

Le directeur de cabinet de M. Gaudin avait été interpellé et placé en garde à vue, mardi 17 décembre, à la suite d'une perquisition effectuée au siège du conseil régional, à Marseille, par le juge Murciano et huit gendarmes de la section de recherches d'Aix-en-Provence. Cette perquisition avait pour but de vérifier le statut, les fonctions et la rémunération de M. Saincene (le Monde du 19 décembre). Officiellement, celui-ci était rémunéré comme vacataire au service parc et matériel de

l'office régional de la culture à Vitrolles. Or les enquêteurs avaient saisi une soixantaine de contrats et près de trois cents ordres de mis-sion, tous signés de M. Gaudin, por-tant la mention «service du cabi-

En réalité, M. Saincene, qui perce-vait un salaire de 12 000 francs par mois, n'avait aucun emploi défini et consacrait l'essentiel de ses activités à constituer des fichiers informatisés sur diverses personnes en usant de la fausse qualité de commissaire des renseignements généraux. Les sommes qui lui ont été versées - de 1,5 à 2 millions de francs en cinq ans - n'avaient donc en ancune contrepartie réelle, ce qui constitue une escroquerie au préjudice du Tré-sor public. M. Bertrand aurait admis que M. Saincene lui apportait, effectivement, des informations.

Mais il a formellement contesté, comme l'affirme celui-ci, lui avoir remis une somme de 20 000 francs pour rémunérer un informateur susceptible de fournir des renseigne ments compromettants sur M. Tapie. Il aurait également reconnu qu'il avait, lui-même, paraphé les contrats et les ordres de mission en imitant la signature de M. Gaudin comme le président du conseil régional l'autorisait à le faire

252 kilomètres d'autoroutes lancés en 1992

### M. Quilès choisit le tracé Grenoble-Sisteron par Gap

GRENOBLE

de notre correspondant

Le montant des emprusts autorisés permettra de lancer 252 kilomètres d'autorontes en 1992, a mnoncé, mercredi 18 décembre, M. Paul Quilès, ministre de l'équipement, qui a choisi, d'autre part, le tracé de la future liaison Greno-

Dans une interview publice, le 19 décembre, par le Dauphiné libéré, M. Quilès réaffirme la nécessité de réaliser une autoroute entre les villes de Grenoble et de Sisteron, distantes de plus de 120 kilomètres. Il propose que le tracé de ce futur axe, qui pourrait entrer en service en l'an 2000, passe par la ville de Gap (Hautes-

Alpes). Deux tracés étaient en concurrence, l'un empruntant le col de Luz-la-Croix-Haute, l'autre par la vallée du Champsaur et par Gap (36 000 habitants). Le premier, soutenu par les ingénieurs du économisé une trentaine de kilomètres. Le tracé par Gap nécessitera la construction d'ouvrages souvent « acrobatiques », selon les ingénieurs, qui, pour les opposants écologistes, « saccageront un cadre exceptionnel, comme le plateau du Triève ». Le surcoût de cet itinéraire, estimé à 600 millions de francs, sera supporté pour moitié par la région Provence-Alpes-Côte-

### SOMMAIRE

DÉBATS

Fiscalité : «Un cadeau pour les riches », par Jean-Jacques Dupeyroux. Revues : «Les récits des ori-gines », par Frédéric Gaussen ..... 2

Yougoslavie : nouvelle mission de Etats-Unis : coup de balai au Synlicat des transporteurs.... Afrique du Sud : Le chef zoulou Buthelezi refuse de participer à la conférence constitu Algérie : la Kabylie en campagne

POLITIQUE

La Haute Assemblée s'apprête à repousser la réforme du mode de scrutin sénatorial. Les députés socialistes s'opposent à tout prélèvement sur les indemnités de licenclement...... 9

Un institut supérieur islamique va ouvrir ses portes le 5 janvier en

M. Jospin propose 1,8 milliard de francs à l'enseignement privé... 10 M. Gaudino est autorisé à engager une action en justice contre M. Tapie.....11

CULTURE

Cinéma : « Night on earth », de Jim Jarmusch Patrimoine : la Bibliothèque-Musée de l'Opéra sera ouverte au public

COMMUNICATION Hachette trébuche sur La Cinq., 15

LIVRES • IDEES

 La fin d'une certaine France catholique; un entretien avec Hens Kung • Calvino et la mémoire de Palomar; la solitude de Sereni • Las justes d'Andé Brink • Huysmans : le célibataire et le Bon Dieu . L'histoire par Jean-Pierre Rioux : le Mozart d'Elies e Jean Améry et la révolte de Charles Bovary & La feuil-leton de Michel Braudeau & La chronique de François Bott ...... 17 à 28

ÉCONOMIE Les Etats-Unis devraient enregistres

une «croissance modeste» en 1992. General Motors annonce 74 000 

Strauss-Kahn ..... POINT

Thomson-CEA-industrie : le nucléaire

MONDE AFFAIRES

 Les hypermarchés fêtent les jouets Portrait : André Gauron, du franc fort au temps libre ........ 31-32

Services

Abonnements .. Annonces dessées 32 36 Bulletin d'enneigement 36 Carnet 36 Loto Marchés financiers... 34-35 Météorologie... . 37 Mots croises 38 37 Radio-télévision... Spectacies ...

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 19 décembre 1991 a été tiré à 492 229 exempl

AUSTRALIE: destitué par le Parti travailliste

### M. Hawke est remplacé par M. Keating à la tête du gouvernement

M. Bob Hawke, dont la position de premier ministre était contestée par son ancien ministre des finances, M. Paul Keating, a dû se soumettre, jeudi 19 décembre, à un vote des députés travaillistes. M. Keating a été députés travallisses. M. Realing à été élu par 56 voix contre 51 à la tête du Labour. Il remplace donc M. Hawke comme premier ministre. C'est la pre-mière fois qu'un chef du gouverne-ment australien est démis de ses fonctions par son propre parti.

M. Keating était devenu ministre de l'économie des l'arrivée de M. Hawke au pouvoir en 1983. Il était apparu comme son dauphin lossqu'il avait été confirmé dans ses fonc-tions et même promu vice-premier ministre après les dernières élections législatives de mars 1990.

Dès ce moment, les commentateurs s'étaient interrogés sur l'avenir de M. Hawke. En mai 1991, M. Keating avait révélé que M. Hawke s'était engagé à le laisser prendre la rélève à mi-parcours de son quatrième mandat. La promesse avait été faite en 1988 en présence de l'homme d'af-faires Sir Peter Abeles et du secrétaire de la confédération des syndicats, M. Bill Kelty. Considérant que M. Keating avait trahi un pacte

démetre. Le 3 juin 1991 les députés travaillistes avaient une première fois entrepris de départager les deux hommes par un vote; ils avaient renouvelé leur soutien à M. Hawke par 66 voix contre 44. M. Keating avait aussitôt démissionné de ses fonctions ministérielles.

M. Keating n'a, depuis lors, plus cessé de critiquer la politique du gouvernement, et plus particulièrement celle de son successeur M. John Kerin. Les indicateurs économiques tombaient, il est vrai, comme des couperets. Le 5 décembre le Bareau des statistiques annonçait que le PIB déclinais pour le cinquième trimestre consécutif, contredisant les prévisions optimistes de M. Kerin (le Monde daté 8-9 décembre). Le 6 décembre M. Hawke avait tenté un sauvetage in M. Hawke avait tente in saiveage in extremis en remaniant son gouvernement; il remplaçait M. Kerin par un homme « plus combatif », M. Ralph Willia. Mais ce changement n'était perçu par l'opinion que comme une tentative désespérée de garder le pouvoir. Le 9 décembre il était officiellement annoncé que le taux de ment annoncé que le taux de chômage était de 10,5 %. M. Hawke chutait dans les sondages, et le vote ntaires du Labour deve-

SYLVIE LEPAGE

La Bundesbank relève à nouveau ses taux

La Bundesbank a de nouveau 19 décembre. Le taux de l'escompte a été porté de 7,50 % à 8 % et le taux Lombard de 9,25 % à 9,75 %.

Ces hausses étaient attendues, car on savait que M. Helmut Schlessinger, le président de la Buba s'inquiétait des tensions inflationnistes en Allemagne. Il avait déclaré récem-ment que « la Bundesbank ne peut se satisfaire d'un taux d'inflation de 4 %». Non seulement le gouverne-ment a été obligé de relever un certain nombre de taxes, notamment sur les produits pétroliers, pour

#### Accord des Douze sur la TVHD

Les Douze se sont mis d'accord, jeudi 19 décembre, à l'unanimité, sur le dossier de la télévision à haute définition (TVHD) européenne, a-t-on appris de source diplomatique. Cet accord est intervenu au terme d'un marathon entamé mercredi après-midi, qui a débouché sur un compromis finalement accepté par la France.

au détriment des autres monnaies. Le problème va immédiatement se poser de savoir ce que va faire Paris : une hausse des taux d'intérêt à court terme aurait un effet défavorable sur l'activité économique. M. Gorbatchev aurait signé

financer la réunification, ce qui accé-

lère les hansses de prix, mais les accords salariaux actuellement

conclus montrent un certain dérapage. La Bundesbank va de nouveau

poser de difficiles problèmes aux

pays industrialisés. L'Allemagne va, en effet, attirer davantage de capi-

taux à court terme du monde entier

Le mark aura tendance à s'apprécier

### un décret non daté sur sa démission

Le président soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev, a signé un décret sur sa démission, mais sans mentionner de date, a annoncé jeudi 19 décembre Radio-Moscou, qui cite le quotidien Nezavissimaia Gazeta (L'Indépendant). «On s'attend que le blanc soit rempli soit le jour de la rencontre d'Alma Ata, edi 21 décembre, soit hundi », a ajouté la radio. - (Reuter.)

**OFFREZ-VOUS UN BEAU VÉTEMENT** 

avec la garantie d'un grand maître tailleur COSTUMES MESURE à partir de 2 690 F PANTALONS 895 F VESTONS 1 795 F

3 000 tissus Luxueuses draperies anglaises Fabrication traditionnelle TAILLEURS, JUPES, VESTES MANTEAUX ET PARDESSUS UNIFORMES ET INSIGNES MILITAIRES

LEGRAND Tailleur 27, rue du 4-Septembre, Paris - Opéra Téléphone : 47-42-70-61. Du lundi au samedi de 10 h à 18 b

SI YOUS NE DONNEZ PAS

L'INDISPENSABLE A LIRE

**A VOTRE SOURIS** 

**VOICI CE QUI RISQUE D'ARRIVER** 

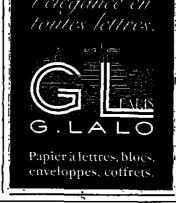

l'élégance en

da fabriquer aux meillears prix, délais et qualité

UN MACINTOSH POUR NOËL

ÉDITIONS A É O L E 171, rue St Jacques 75005 Paris Notre savoir-faire dans l'édition de Livres et de Revues nous permet

> **PLAQUETTES** et CATALOGUES **☎** 43.25.88.35

Matériels, logiciels... Toute la rédaction de SVM Mac

passe sa commande au Père Noël.

Résultat : un numéro "coups de cœur"

et un astucieux guide d'achat pour tous.

. Dossier : NetWare Mac ouvre les réseaux aux PC.

Et comme chaque mois, le cahier pratique avec toutes les

astuces pour aller plus vite, plus loin avec votre Macintosh.

LE PÉRIPHÉRIQUE INDISPENSABLE DE VOTRE MAC

CLAUDE SARRAUTE

misseriat. Où on l'arrête pour incl-

tation à l'émeute. Il est radié de

l'ordre des journalistes. Et son

canard est interdit. Le groupe de

presse, proche de l'Eglise catholi-que, propriétaire du Monitor,

stoppe la diffusion d'une autre de

ses publications, Senang, et sus-

pend le lancement d'un nouveau

magazine, Bintang, histoire de

ils s'excitent, au contraire.

Accusé de blasphème contre l'is-

lam, Atmowiloto va écoper du

maximum : une amende de

10 millions de roupies (5 200 doi-

lars) et cinq ans de prison ferme.

Là-dessus, quarante-cinq intellec-

tuels indonésiens décident de

rendre publique la création d'un

Forum démocratique. A leurs ris-

ques et périls dans un pays où

visiblement on croit et en Dieu

C'est pour eux, c'est pour lui,

pour Arswendo Atmowiloto, que

ie vous demande d'intervenir

aujourd'hui auprès de l'ambas-

sade d'Indonésie à l'adresse sui-

vante: 49, rue de Cortambert,

75016 Paris. Par avance, merci l

calmer les esprits.

et... aux sondages!

## Sans frontières

OUS êtes vraiment super! | bureau, brûlent son effigie et Généreux, enthousiastes. | l'obligent à se réfugier au com-Généreux, enthousiestes, dévoués aux causes taires. Non, sérieux, je ne taquine pas. J'ai vos lettres sous les yeux. Vous avez répondu au quart de tour à l'appel de Reporters sans frontières. Il s'agissait, rappelez-vous, d'adopter un des cent treize journalistes embastillés de par le monde pour délit d'opinion. Cette interminable liste, on l'a soigneusement épluchée, nous ici, rue Felquière, et on a cochá un nom. Un cas. Pas banal.

SUR LE VIF

Le voici. Ca se passe le 15 octobre 1990, en Indonésie. Arswendo Atmowiloto, le rédac-'chef du *Monitor*, un grand hebdomadaire de Jakarta, puissant, respecté, publie un sondage effectué auprès de ses lecteurs : Choisissez, parmi les cinquante personnalités suivantes, celles que vous admirez le plus. Résultat? Fâcheux. Si le président Suharto arrive en tête, le prophète Mahomet, lui, ne se classe qu'en onzième position. Après Saddam Hussein et... Arswendo Atmowilato kii-mëme i

Enorme scandale | Les étudiants islamistes saccagent son

#### Des parachutistes de Carcassonne pourront rester dans l'armée

La cour d'appel de Montpellier a confirmé la condamnation de six à douze mois de prison avec sursis de dix-sept parachutistes du 3- RPIMA (le Monde du 26 juillet). Ils avaient déjà été condamnés, le 24 juillet dernier, pour « attroupe-ment armé» par le tribunal correctionnel de Carcassonne, après une ratonnade » dans la cité de Viguier, le 17 novembre 1990, au cours de laquelle cinq personnes avaient été blessées.

En revanche, la cour d'appel a atténué la privation de droits civiques et civils prévue par l'article 42 du Code pénal. Les condamnés seront privés pendant cinq ans de droit de vote et d'éligibilité, mais pourront poursuivre leur carrière au sein de l'armée. Les magistrats ont justifié leur décision par « le jeune âge des pré-venus, leur passé sans tache, le désir de la majorité d'entre eux de faire carrière dans l'armée et la grande difficulté rencontrée actuellement par les jeunes pour trouver un emploi.» – (Corresp.)

Recommus compables d'une «ratomade» | EN BREF

© Exor pourrait lancer une OPA sur Perrier. - Le Conseil des Bourses de valeurs (CBV) peut obliger les sociétés Exor (sur laqueile le groupe Aguelli vient de lancer une OPA), Geneval (Société générale) et Ominco (famille Mentzelopoulos) à lancer une offre publique d'achat sur le groupe Source Perrier, A moins qu'elles ne demandent une dérogation, Exor, Geneval et Ominco, trois sociétés liées entre elles par un accord datant de 1987, sont contraintes à une telle obligation pour avoir franchi de concert en mai 1990 la barre des

□ «Ptolémée»: des prix pour les expositions. - L'exposition «Supports Surfaces », présentée au printemps par le Musée d'art moderne de Saint-Etienne, a reçu le premier Grand Prix Ptolémée, une récompense créée par une association présidée par l'historien Georges Duby, pour « promouvoir la qualité des expositions». L'exposition « Martin Schongauer », organisée par le musée Unterlinden de Colmar, a reçu le Prix spécial du jury. Le Prix du catalogue a été

décerné à celui de l'exposition « Boltanski » (Musée de Grenoble). Le Prix des galeries est allé à la galerie Durand-Dessert (Paris) pour l'exposition consacrée à Gerhard Richter.

**PASSAGES** LES FICHIERS DE VICHY

Les accusations des historiens américains : Paxton et Marrus Le dossier avec S. Klarsfeld, J. Fauvet.. vente en kiosque 30 F

POURQUOI LES AVOIR DISSIMULÉS ?

MISTORE DE LA 12 4 No. 4

**車・状形・リング しここ** 

bre en 🛫

MIL.

**36** - ...

E--

officers .

THE REPORT OF 1 340 (31

garage b

1.14

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*\*** 

1 1877 M

44.1

3 O 34 👣

7. **. . . . . . . . . . . . . . . . .** 

and the second

1000年1月1日

723 **26** 1**3**3

A 25 . 1 4.5 - See the second revised. 一 から 🦓 🍇 ・アライの名 山田 東 · (1) · (4) · (4) · (4) · (4)

a series in the second \* (; Repai

9 **Week** .... 17 OF MONEY &



Anonyme : détail de « Pardon à Quiberon » (1900).

# La déchirure et le raccommodage

Aux 18<sup>e</sup> et 19<sup>e</sup> siècles, l'évolution religieuse n'a pas suivi une courbe uniformément descendante : la déchristianisation a commencé avant la Révolution et les religions ont résisté après

HISTOIRE DE LA FRANCE RELIGIEUSE

e ;

र पृथ्वेतिकः चित्रम्भवन् ।

Terms ....

III. - XVIII-XIX- SIECLE de Ph. Boutry, Ph. Joutard, D. Julia, Cl. Langlois, Fr. Raphaël, M. Vovelle. Seuil, 556 p., 450 F.

L'histoire religieuse se porte bien en France et attire un nombre croissant de chercheurs. De cette bonne santé, le troisième tome de l'Histoire de la France religieuse, sous la direction géné-rale de Jacques Le Goff et de René Rémond, apporte une bril-lante confirmation. Car il séduit et par la richesse de la documentation exploitée, et par la qualité de la réflexion sur le matériau récents travaux et qui servira

longtemps de référence. Pourtant, la démarche d'en-semble peut d'abord surprendre. Les deux premiers volumes de la même collection avaient globale-ment suivi la chronologie. Celui-ci, au contraire, privilégie un plan thématique. Il étudie en

effet la période 1720-1880 sous trois angles successifs: «Le déclin institutionnel et politique du catholicisme français», «La déchristianisation», et enfin «Une vitalité [religieuse] tou-jours forte». D'où d'inévitables retours en arrière, auxquels de toute façon on ne ponvait échapper, le catholicisme n'étant pas seul envisagé, mais aussi le protestantisme et le judaïsme. Une certaine gymnastique est donc demandée au lecteur comme prix à payer pour la lecture d'un ouvrage qui prend constamment de la hauteur par rapport à la diversité, parfois contradictoire,

En contrepartie, on ne manque pas d'admirer, au fil des pages, la précision et la variété des informations qui sont offertes. Chifhistorique. C'est un ouvrage de fres des éditions d'ouvrages grande classe, au courant des plus dévôts, évaluation des pascalifres des éditions d'ouvrages sants vers 1860 et des foules de Lourdes et de Paray-le-Monial, comptage des enterrements civils dans le vingtième arrondissement de Paris en 1869, cartographie des faits religieux depuis le serment de 1791 jusqu'à la pratique dominicale en 1947, etc. : autant de bases solides sur lesquelles

des faits recensés.

s'appuient les développements, eux-mêmes relayés par une iconographie constamment adaptée au

Un des partis les plus auda-cieux – et les plus réussis – de ce livre est constitué par le découpage chronologique lui-même, qui replace la Révolution française dans la longue durée et, sans en mésestimer l'importance ni l'impact, se refuse à la considérer comme un commencement absolu en matière de laïcisation et de « déchristianisation ». La lutte des jansénistes contre la bulle Unigenitus, la protestation des Parlements contre les « billets de confession », la sécularisation de l'éducation à partir de la sup-pression des jésuites annonçaient, dès le règne de Louis XV, les séparations ultérieures entre pouvoir spirituel et pouvoir tempo-Rouen - cas peut-être exceptionnel, il est vrai, - à la fin de l'An-cien Régime, la moitié des couples freinaient déjà leur descendance par « l'onanisme conjugal». Le contentieux en ce domaine entre l'Eglise ensei-gnante et ses ouailles existait

donc dès avant 1789.

à gommer l'étape décisive qu'a constituée la Révolution dans l'histoire religieuse de la France, même s'il est vrai que la « séquence paroxystique » de la déchristianisation en 1793-1794 a été brève et presque sans lendemain. Car - les travaux de Timothy Tackett l'out bien montré - la Constitution civile du clergé de 1791 fut le mament de la grande déchirure qui a pour longtemps divisé la France en deux. La laïcisation de l'état-civil en 1792 a, elle aussi, fortement contribué à mettre fin à « la France toute catholique » de l'Ancien Régime. La Révolution a donc été à la fois un révélateur et un catalyseur. Elle a fait surgir de l'ombre un anticléricalisme qui était latent et un monde du refus religieux. La la vente des biens nationaux, géographie différenciée des comrtements collectifs face au christianisme existait en France dès avant 1789.

Prenant le contre-pied d'un préjugé largement répandu dans l'opinion, les auteurs du livre s'efforcent de montrer qu'entre 1720 et 1880 l'évolution reli-gieuse de la France n'a pas suivi une courbe uniformément des-

Relever ces faits ne conduit pas cendante. Et d'abord, cette longue période a vu la réhabilitation chez nous des protestants et des juifs, devenus désormais des citoyens à part entière. C'est la Révolution qui, en 1791, a restauré les juifs de France dans leur dignité, en signant leur « levée d'écrou».

Mais, après fructidor (4 septembre 1797), le Directoire, revenant à la politique de persécution religieuse, prit aussi des mesures contre les cérémonies juives. Napoléon, en 1807, convoqua le Grand Sanbédrin. Mais, l'année suivante, il obligea les commerçants juifs à obtenir des préfets une patente annuelle révocable. une patente annuelle révocable. Le rétablissement entier de leurs droits n'advint qu'en 1818. Dès lors, la communauté juive de France, qui avait peu profité de connut une promotion sociale rapide. En 1844, un de ses membres, Adolphe Crémieux, devint ministre de la justice.

Jean Delumeau

Lire la suite et « La fin d'une certaine France catholique » page 24 Lire également un entretien avec Hans Küng page 25

#### LE FEUILLETON

#### de Michel Braudeau La fin des temps

Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 ébranía les meilleurs esprits. Cela laissa « le siècle désemparé », écrit Annie Le Brun dans un essai sur l'idée de catastrophe, dans lequel elle montre que la détérioration de la nature va de pair avec celle de l'imaginaire. Celui-ci n'a pas abandonné le romancier Cees Nooteboom, qui entraîne justement son narrateur dans la capitale portugaise.

#### HISTOIRES LITTÉRAIRES

par François Bott

### La pipe

### et le penseur

Voici la première édition intégrale du Journal de Jacques Copeau. On connaissait l'homme de théâtre, on découvre l'un de nos écrivains les plus ondoyants.

page 18

#### **CIVILISATIONS**

### L'axe France-Inde

Une série de livres sur les vovages en Inde d'hier et d'aujourd'hui. Des voyages qui permettent de découvrir qu'entre ces deux pays, ces deux pensées, il existe une longue histoire. Page 20

### Le Mozart d'Elias

Le sociologue analyse la position du musicien dans une société de cour et la détresse de Mozart, hanté par le « sentiment d'avoir raté son existence sociale » . Page 22

# La mémoire de Palomar

Dans un recueil posthume, prémédité avec soin Italo Calvino flirte avec l'autobiographie

LA ROUTE DE SAN GIOVANNI

d'Italo Calvino. Traduit de l'Italien par Jean-Paul Manganaro, Seuil, 190 p., 85 F.

A sa mort, survenue à Sienne, en 1985, Italo Calvino laissait de nombreux textes qu'il destinait à des recueils divers, prémédités avec soin, où chacun aurait trouvé sa juste place. Ceux que sa femme Esther a réunis ici ont tous trait à la mémoire, flirtant avec l'autobiographie.

Songeur et précis, logicien de l'imaginaire excluant tout arbitraire du genre fantastique où il excellait, convaincu que le rêve est une des manières de la raison et que si l'on rêve juste, c'est que la vérité se trouve dans le voisinage, il est surprenant de voir Calvino appliqué à retrouver dans ces pages certains moments de son existence sous une lumière exacte et dans leur stricte réalité. Et cela étonne d'autant plus que toute son œuvre tend à l'impersonnel, comme si l'aveu des émod'inélègance dans son système : volonté de fuir les « sensations

quelque chose de l'ordre de l'en- indéterminées », propre à Monfoui, de l'obscur, du viscéral, en sieur Palomar, qui conduit la amont de l'impudique. En fait, sa véritable autobiographie, il vaut mieux la chercher

dans ce dernier ouvrage publié de son vivant qu'il appelait son « Monsieur Teste » : Palomar, livre central où toutes ses hantises convergent et dont émane une lumière qui éclaire de très haut tous les antres - ses apologues, ses nouvelles, ses romans, ses essais.

> « L'homme de l'attention »

Monsieur Palomar tâchait, lui, d'éviter les sensations indéterminées; il se voulait « l'homme de l'attention », revant d'un instant suprême où, juste avant la mort, il envelopperait dans un coup d'œil absolu le monde et luimême dans le monde et toutes les relations qui le soutiennent enfin mises à nu, visibles, la présence des choses triomphant de la pensée qui n'a cessé sa vie durant de l'égarer.

Or, déjà dans ce texte de la Route de San Giovanni, rédigé tions intimes cut été une sorte entre 1962 et 1977, c'est la

main - que l'écriture évoque, dans le long fragment qui donne son titre au recueil, l'enfance de l'auteur, ou la bataille à laquelle, jeune partisan, il participa; qu'elle remémore son initiation au cinéma en tant que spectateur halluciné ou qu'elle décrive, dans un laconique chef-d'œuvre, l'unique soin de ménage dont Calvino se serait acquitté « avec une certaine compétence et quelque satisfaction » lors de son long séjour parisien: remplir, avant de la sortir sur le trottoir, la « poubelle agréée » par le règlement de la préfecture, ce qui tenait de l'accomplissement d'un contrat social et du rite.

Si le monde tel que le perçoivent nos yeux changeait tout à coup, que deviendrait la mémoire? Y aurait-il un langage entre celle-ci et soi? Et par quel moyen notre besoin de nous souvenir lui parvient-il, mettant en branle son mécanisme secret? Voilà, parmi bien d'autres, les questions qui percent ici et là, la trame scrupuleusement réaliste que tissent, ligne après ligne, les mots, lesquels, en dépit de leur intention de véracité, ne récupè-

rent pas le passé, mais peut-être, par instant, ce qui n'avait pas été perçu par l'écrivain - seulement imprimé en lui à son insu au moment de la perception - et que seul le récit lui rend sensible.

Par instants, et encore... Dans le présent, qui n'est somme toute qu'une combinaison du passé sans cesse renouvelée par l'imagination, que peut la littérature dans son effort de nous restituer la mémoire, la chose que nous fûmes et qui, fluctuante, enjolivée, trouée, nous permet chaque jour au réveil de renouer avec nous-mêmes ?

On songe à une notation isolée de Nathaniel Hawthorne qui est à elle seule une allégorie de cette quête du passé par l'écriture : « Un rayon de soleil cherche une trace de sang déjà ancienne à travers une chambre déserte. » Avant de retrouver chez Calvino de belles et inattendues conjectures, négatives certes, mais comme nourrissant l'espoir d'une éventuelle affirmation qui vienne les

Hector Bianciotti

notre ensemble



### **Alain Dugrand** Le 14<sup>e</sup> Zouave

On a rarement décrit avec autant de justesse et d'économie la sourde complexité des sentiments qui unissent père et fils. Olivier Mauraisin / L'Express



192 pages, 89 F

**Editions de l'Olivier** 

#### L'HISTOIRE SUIVANTE

de Cees Nooteboom. Traduit du néerlandals par Philippe Noble. Actes Sud, 140 p., 85 F.

#### PERSPECTIVE DÉPRAVÉE

d'Annie Le Brun. La Lettre voiée, 60 p., 88 F.

ES hasards de la nuit sont si grands qu'on n'est jamais sûr de se réveiller dans le lit où l'on s'est couché. Quand on se réveille, du reste, ce qui est chaque soir moins assuré. Le romancier néerlandais Cees Nooteboom, dont les éditions Actes Sud ont traduit plusieurs titres déjà, notamment le Chant de l'être et du paraître, le Bouddha derrière la palissade, Une année allemande : chroniques berlinoises, brode sur ce thème une courte et profonde fantaisie qui est un vrai bonheur de lecture au terme d'une année où notre petit tamis, quoique secoué, n'est pas très plein.

Le narrateur de Nooteboom est un professeur de langues anciennes, Herman Mussert, que ses élèves appelaient «un ancien professeur de langues », ce qui est devenu vrai puisqu'il n'enseigne plus. Ce robuste humaniste, également surnommé «Socrate», parce qu'il a la déveine de ressembler à ce rude visage de la statuaire grecque, est un personnage très attachant. Il a une passion pour l'Antiquité et la langue latine, monde qui l'intéresse beaucoup plus que sa Hollande natale où il coule des jours paisibles et insensibles. Il vit en célibataire, mange tout seul des haricots en boîte froids, tous les jours la même chose, et se cale dans son fauteuil chesterfield pour lire et relire Ovide, Lucrèce, Théophraste et tutti quanti. Il est raisonnablement misanthrope et normalement pessimiste, ce qui donne beaucoup d'humour et de vivacité à son monologue intérieur. De tempérament tendre et mélancolique, il se protège de la réalité par une forte

Un jour, cependant, d'autres humains sont parvenus à l'atteindre. Un couple de professeurs, lui Arend, basketteur, et sa jolie femme, Mana. Arend était tombé sous la séduction d'une élève, Lisa. Maria le savait et s'était vengée en prenant ce bon Socrate pour amant. De ce marivaudage lycéen s'était ensuivi quelques esclandres, une bagarre entre Socrate et le basketteur, leur renvoi à tous deux, la mort de Lisa en voiture, l'exil de Maria au Texas. Et le Socrate d'Amsterdam s'était reconverti dans la confection passablement truquée de guides de voyages sous le pseudonyme de Dr Strabon.

La singularité du récit de Nooteboom est ailleurs que dans ces querelles amoureuses du corps enseignant. Lorsque Socrate commence son récit, il vient de se réveiller dans une chambre d'hôtel à Lisbonne, alors qu'il se souvient parfaitement de s'être couché la veille à Amsterdam. Cette chambre portugaise (comme est portugais l'argent dans son portefeuille qu'il vérifie à son réveil, etc.), il la connaît bien : c'est

La chambre de l'adultère et de l'unique occasion qu'il ait prise de sortir de soi et de ses Romains. Mais il n'est pas fié » d'une conférence d'Annie Le Brun sur l'idée de la catas-

LE FEUILLETON de Michel Braudeau

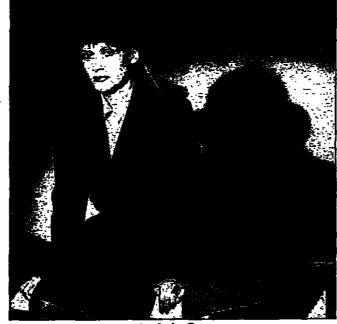

très sûr d'être là pour de bon. Même si la glace kui renvoie son image, si la femme de chambre le salue par son nom, il pense être mort. Toutes les sensations qu'il éprouve ne sont pas des preuves, juste des illusions, comme tout ce qu'on a cru étreindre, comme les paradis promis, et la survie des âmes. Sentiment d'irréalité qu'il a déjà maintes fois connu de son vivant et qui ne le lâche plus dans son périple portugais, sur les traces de l'amour enfui. Il est double parce œu'il n'est plus : «L'homme d'Amsterdam s'efforçait de se réveiller, sa main droite cherchait ses lunettes, mais ce n'était pas lui qui allumait la lumière, c'était moi, ici, à Lisbonne » .

OUR un fervent lecteur des Métamorphoses d'Ovide comme ce Socrate des Pays-Bas égaré en Portugal, ce n'est pas une surprise insurmontable. Toute sa philosophie l'y a préparé. La plus ou moins belle combinaison d'atomes qui forme nos corps n'est donnée que pour un instant, une vie, et se refond ensuite dans le Tout. Reste à savoir si une pensée subsiste, sujet de tant de rêveries spéculatives. Mais ce qui peut s'admettre avec plus ou moins de sagesse à e manadu la collectivité des humains.

On lira à ce sujet, avec beaucoup d'intérêt, le texte campli-

trophe en Europe. Au départ de sa réflexion, «la nécessité de ne pas laisser se dévaluer dans l'air du temps un motfort. De la forêt vierge des images où notre enfance continue de chercher ses paysages, le mot de catastrophe avait été: pour moi une de ces lianes qui permettent les plus vigoureux élans». Le terme de catastrophe a en effet changé de signification avec le mathématicien français René Thom, inventeur de la théorie des catastrophes, entendues comme des ruptures de formes ou d'état, aussi bien la mort que la forme d'un nuage, la chute d'une feuille.

Mais Annie Le Brun reprend le sens premier du mot tel qu'il apparaît en français chez Rabelais en 1564 pour désigner ∢un bouleversement se produisant par renversement, retournement, qui allait peu à peu signifier destruction, calamité, désastre, cataclysme, fléau, drame ». La bonne vieille catastrophe des familles figure alors tout à la fois le fin du monde, le chaos et la punition divine. L'irruption d'une force impensable, venue d'ailleurs pour notre châtiment, notre fin

Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, archétype de la catastrophe à l'âge classique, ébranla aussi les meilleurs esprits. L'optimisme leibnizien est battu en brèche, Voltaire peut écrire son Candide, tous les philosophes se mettre à repenser leur philosophie. Dieu est frappé autant que l'illusion rationaliste : « Autrement impressionnant que les maisons affaissées, les monuments détruits ou les églises abattues, il y a cet amoncellement de théories fracassées, de ruines d'idées et de croyances en morceaux, devant lequel le désastre de Lisbonne laisse le siècle désemparé ».

TOUT change à l'époque moderne avec Hiroshima. Désormais la destruction du monde, la fin des temps pour l'humanité peut venir de l'homme, bien plus probablement que du choc hypothétique avec une autre étoile. Du même coup l'idée de catastrophe change de signe. Au dix-huitième siècle, la catastrophe est la négation absolue de l'ordre des choses, et donne en même temps la mesure infinie de notre liberté. Aujourd'hui, la menace nucléaire supprime la part d'inconnu de la catastrophe, conduit à l'évaluer en termes de risques et de contrôle. L'imaginaire nous aurait-il trahi à ce point? demande Annie Le Brun. Oui sans doute, il suffit de regarder ce que proposent les films-catastrophes, la télévision, le traitement de l'information pour voir à quel point notre rapport au monde est devenu mensonger.

C'est la grande qualité et la vigueur de ce petit texte subversif, que l'auteur laisse inachevé, en suspens, se gardant de conclure (ce qu'on appelle l'«actualité» ne lui donne pas tort), que de montrer de quelle façon la détérioration de la nature va de pair avec celle de l'imaginaire. «Il y a un étroit rapport entre le traitement que la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est ont réservé à leurs forêts aujourd'hui défoliées par les gaz industriels et les pluies u de cas que ces pavs ont fait de la . individuelle. » Ce que l'auteur nomme hardiment l'interdépendance de l'idéologie et du paysage, et que devraient commencer à méditer les politiques, verts ou roses.

JOURNAL (1901-1948)

de Jacques Copeau Deux volumes (764 p. et 792 p.). texte établi, présenté et annoté par Claude Sicard, Seghers, collection « Pour mémoire », 450 F jusqu'au 31 janvier 1992, ensuite 500 F.

VOIR vingt ans en 1900. L'époque n'avait pas encore la réputation d'être belle. et l'âge n'était pas tombé dans le discrédit où le jetterait Paul Nizan. Le 23 février 1899, Jacques Copeau se rendit à l'enterrement de Félix Faure. Il n'aimait pas les manières de ce président de la République. Ni sa façon de vivre ni sa façon de mourir. « Ce Louis XIV démocratique eût mieux fait, pour sa samé, d'épouser Mme de Maintenon. Les courtisanes ne lui ont pas plus réussi que les courtisans. » Le jeune Copeau dénon-cait « l'indifférence, la veulerie, la lâcheté » de l'époque. Il était dreyfusard et il détestait Paul Déroulède. N'empêche. Avoir vingt ans en 1900, cela lui donnait de l'appétit. Il avait de la gourmandise devant l'existence qui s'annonçait. Il était même vorace. « Qui n'a pas connu la férocité de vivre n'a pas connu la vie », écrirait-il quelques années plus tard.

Né le 4 février 1879, il était le fils d'un commerçant du faubourg Saint-Denis. Les arrièreboutiques sont les meilleures écoles de l'imaginaire. Elles produisent de grands rêveurs, qui font de la littérature en fraude, parmi les livres de comptes. A neuf ans, lorqu'il passait des vacances à la campagne, Jacques Copeau s'amusait à interpréter les personnages de l'Iliade. Il était tour à tour Hélène, Hector et Achille. A treize ans, il écrivit un poème pour célébrer les mérites d'une Agnès fictive.

### HISTOIRES LITTÉRAIRES par François Bott

# La pipe et le penseur



séduction. Trois jours après, Agnès et le ieune Copeau se firent des aveux dans les jardins du Luxembourg. C'est, en général, le rôle que remplissent les jardins publics. Ils sont faits pour cela. Et pour les journées pensives des philosophes à la retraite... Agnès Thomsen et Jacques Copeau se marièrent en juin 1902, à Copenhague. Il arrive que les belles étrangères deviennent la femme

A l'époque de son mariage, Copeau craignait déjà de « manquer de temps ». Il pensait que la mort « mange » l'existence. Alors, il fallait se dépêcher, avec cette mort derrière soi. Le jeune homme pressé courait au théâtre. Il était fasciné par ce monde où les gens « étaient heureux comme des enfants dans le noir ». Il adorait aussi Flaubert. Il l'appelait « mon vieux Flaubert » ou le « grand barbare ». Il fit la connaissance d'André Gide, et

Copeau serait, avec Gide, l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue française. ∢ Toute aven-6 septembre de cette même d'Agnès toujours présente.

l'avait commencé très tôt, mais il que tout le monde (Dullin, Jouavait détruit les pages de l'ado- vet, Barrault) considérait comme lescence (1). C'est seulement à « le patron ». Ces carnets révèpartir de septembre 1901 qu'il a lent un de nos écrivains les plus conservé ses notes. Elles se ondoyants et les plus variables. les deux hommes montrèrent poursuivent jusqu'en octobre. Je veux dire que sa littérature

façon mystérieuse. Davantage d'après... Cela fait donc presque que leurs goûts, c'était leurs cinquante ans de journal intime. « angoisses » qui les rappro- Avec deux guerres, des chaient. En 1908, Jacques voyages, des troupes de théâtre, des femmes diverses, des amours fugaces, des amitiés littéraires, le turnulte de la vie, les ture me tente», écrivait-il le silences d'une abbaye et la figure

On connaissait l'homme de OICI la première édition inté- théâtre, le Copeau qui avait créé grale de son Journal. Il le Vieux-Colombier en 1913, et C'était prémonitoire. Le 13 mars que les amitiés se nouent d'une 1948. Il allait mourir l'automne épouse tous les remords de la

pensée et les moindres remous du sentiment. Il envie la tranquillité d'âme des cousins qui sont « marchands de parapluies », car il est dominé par ses inquiétudes. Cependant, il n'essaie pas de les modérer. Il se tourmente volontiers à l'idée du mensonge. Il craint toujours de n'être pas sincère. Benjamin Constant était le meilleur spécialiste de ce genre de scrupule. Cette disposition d'esprit se rencontre, en général, chez les hommes qui sont trop attirés par les femmes.

«Ecrire son journal intime, disait Maurice Blanchot, c'est se mettre sous la protection des jours communs. » C'est faire une littérature de robe de chambre et de bonnet de nuit. C'est rester ou devenir un homme d'intérieur et d'habitude. Rapporter sa dernière conversation avec l'épicier du quartier, et méditer, au chaud. sur la nature humaine. Jacques Copeau paraissait fort éloigné de cette existence contemplative et pentouflarde.

li n'aimait guère s'établir. Il avait un caractère nomade. Il était avide de rencontres et de nouveauté. Il était porté vers ces inconnus sur lesquels il jetait aussitôt des regards de metteur en scène. Déformation professionnelle. C'était une fièvre, une curiosité qui avaient de la peine à se calmer. Cela s'appelle la passion de la multiplicité. Rien ne la guérit. Sauf la fatigue et la vieillesse, peut-être... Et puis, Copeau ressentait le besoin de se mettre à l'épreuve. Pour savoir qui on était, il fallait se

découvrir sans casse dans des circonstances inédites. Aussi. reprenant un mot qu'avait inventé Jacques Rivière, Jacques Copeau se reprochait d'être seulement «un commenceur». Un homme qui préfère les débuts et qui s'ennuie de la suite...

Avrai dire, il était partagé entre des envies contradictoires. Claude Sicard, le préfacier, en fait un personnage de Pascal, déchiré entre l'action et le repos, Les divertissements du dehors et la solitude de la chambre. Evoquant sa maison de Bourgogne, Copeau notait en juillet 1936 : «C'est toujours un moment de grand bonheur quand je rentre ici et que, quelques instants après mon retour, je m'installe dans ma chambre, à ma table, avec mes livres, mes papiers, mes objets familiers, mes fétiches, ma bibliothèque à ma gauche et les nuages à ma droite, dans l'entonnoir des collines (...) » Jacques Copeau savourait les charmes du voyage immobile, avec (disait-ii) « ce vieux livre de bord à ma portée».

Son retour au catholicisme, dans les années 20, c'était sans doute une manière de rentrer chez soi. La conversion comme remède de la dispersion. Il exista diverses façons de se rassembler soi-même. Copeau se rendait parfois à l'abbaye de Solesmes. Il écrivait que c'était l'« antichambre de l'éternité». Le vrai repos.

Natureliement, ce Journal est rempli de portraits. L'auteur a fréquenté tout le monde, même des gens inattendus comme le romancier américain Sherwood Anderson, Jacques Copeau faisait également des maximes. Celle-ci me ravit, et je la recommande à tous les fumeurs de pipe : «Retirez la pipe au penseur, vous attaquez sa pensée.»

(i) Il en restait quelques-unes, qui figu-

LCHIA A A A L C 218

· . . .

10 2 7 ...

# Le célibataire et le Bon Dieu

L'étude de Jean Borie sur Huysmans excelle dans l'observation minutieuse du parcours zigzaguant d'un écrivain vers la religion

par Henri Guillemin

HUYSMANS, LE DIABLE, LE CÉLIBATAIRE ET DIEU

de Jean Borie. Grasset, 297 p., 120 F.

27.00

r. -- --

··- •

.e.g., 29,

g (2000)

1000

-mine (a)

**WEET 1889** 

- ing in the m

2.3

Huysmans, le Diable, le Célibataire et Dieu, sixième ouvrage, depuis 1971, d'un critique, d'un chercheur spécialisé dans le dix-neuvième siècle et dont les travaux ont établi à la fois la culture, la pénétration et un art d'écrire incontestable. Que l'on veuille bien me faire confiance : ce n'est pas parce que Jean Borie, au bas d'une page, avec une belle audace, m'associe à Freud et à Claudel (sie!) pour avoir salué, dans la Joie de vivre, le plus grand chef-d'œuvre de Zola, que je lui consacre cet article. Sa gentillesse de camarade n'est pour rien dans le souhait que je forme d'appeler l'attention sur la saisissante étude concernant Huysmans que Borie vient de publier chez Grasset.

La «somme» que nous a donnée, en 1958, Robert Baldick sur Huysmans reste indépassée et je la crois, pour ma part, à jamais fon-damentale; mais Jean Borie braque son projecteur non sur l'es-thète, chez Huysmans, mais sur le célibataire (et il est bon de rappe-ler qu'en 1976 il a déjà réservé une étude particulière au célibataire français dans les lettres). Il y a, dans la vie concrète de Huysmans, une vaste étendue « immergée » sur laquelle il ne convient pas de fermer les yeux. Huysmans, prénommé Georges Charles, signait en littérature, par «snobisme batave», Joris-Karl; mais c'était un fonctionnaire appliqué, au ministère de l'intérieur. Carrière honnête et sans histoire. Au bout de trente ans, une retraite de «chef de bureau», deux fois d'ailleurs décoré, «chevalier» d'abord de la Légion d'honneur, puis « officier » à la suite d'une inter-vention personnelle de Briand. Il mourra, au surplus, doyen de l'Académie Goncourt.

400 300

S'il déteste la bourgeoisie, si les « grands mariages » de la Madeleine l'écœurent autant qu'ils écreuraient Zola, il semblerait. comme on dit, «a-politique». L'affaire Dreyfus le laisse complètement indifférent (tandis que Zola, en 1858, lance son J'accuse, Huysmans public sa Cathedrale). Il suffit que le gouvernement, en 1901, disperse les moines pour que, tout à coup, Joris-Karl rejoigne l'extrême droite dans ses fureurs antirépublicaines - y compris, hélas, l'antisémitisme.

Au nom des surréalistes, Breton croira devoir déclarer que leur groupe a « perdu » Huysmans à partir d'En route : « Perdu » ne signifiant point qu'il était des leurs, mais seulement qu'il les intéressait (ne leur avait-il pas, en peinture, plus ou moins révélé Gustave Moreau et Odilon Redon) et que « croyant » ou glis-sant à la croyance, il se disqualifie du même coup et s'annule, à tous égards. C'est là une de ces niaise ries dont les surréalistes, par malheur, n'étaient pas exempts.

Huysmans croit se reconnaître pour une part, en Baudelaire; je sais bien que tous deux ont perdu trop vite leur père et ont vu, trop vite aussi, leur mère se remarier. Mais c'est'à cause du Mal que Bandelaire attire Huysmans. Et là, j'hésite, car je ne suis pas sûr du tout de l'existence substantielle du Démon, dans la pensée de Baudelaire. Une evocation, chez lui principalement utile à son « dandysme»; un des accessoires de Et que Jean Borie deux fois nous

> AVANT RÉNOVATION LA LIBRATRIE

**PICARD** 

SOLDE

UNE PARTIE DE SES LIVRES NEUFS Archéologie, Histoire, Beaux-Arts,

Architecture, Régionalisme

ouvert du lundi au samedi

et dimanche 22 décembre

82, rue Bonaparte, Paris VI\*

affirme que « Huysmans est venu à Dieu par le Diable » ne suffit pas à m'en convaincre.

En revanche, Borie est excellent dans l'observation minutieusue qu'il conduit du « parcours indécis», « zigzaguant » de Huysmans en direction d'une vie monacale. Nous l'avons vu analyser avec un parfait discernement les avantages que s'assure le célibataire (côté femmes) et les incommodités aux-quelles il se condamne (côté ali-mentation) et ce qu'a principale-ment enseigné à des Esseintes la vie solitaire, c'est que « le pénis est bien moins essentiel que l'estomac » pour des gens à qui le souci de leur dignité interdit, même en cas d'urgence, de se préparer en personne ne serait-ce que des œufs sur le plat. Le célibataire est dans la dépendance «absolue» des restaurants, des «garçons» (ou serveuses) et des convives.

Il y a chez Huysmans une obsession culinaire. Quand il se déchaîne contre la tour Eiffel, ce « suppositoire solitaire et criblé de trous », il s'en voudrait de ne pas ajouter que la couleur dont on l'a badigeonnée est celle, exactement, du « veau en Bellevue », à l'honneur dans les restaurants. La dys-pepsie, l'anorexie, ces deux récifs sur lesquels s'est brisée la grande tentative de des Esseintes qui s'achève piteusement sur un recours aux médecins, Huysmans espère y échapper avec la vie conventuelle (agrémentée de quel-ques facilités discrètes).

> « Génie de l'imprécation »

Bravo à Borie pour la parenté qu'il souligne entre Huysmans et Céline qui partagent le « génie de l'imprécation » et le « sens lyrique du sordide ». Une trouvaille, l'in-vention de ce patronyme : des Esseintes, comme celle, dans le Voyage au bout de la nuit, du colonel des Entrayes et du lieute-nant de Sainte-Engence. Et j'aime que des Esseintes prenne ses distances avec le sadisme. Un bavardage intarissable ne vous institue

Sade n'a littéralement rien d'un artiste, et cet esclavagiste qui tirait ses délices d'humilier les « filles de rien », incapables de se défendre, et des sévices corporels qu'il leur infligeait (respect aux dames de sa « classe »), ce triste sire, qui n'a quelque fermeté de style que dans sa proclamation d'athéisme où

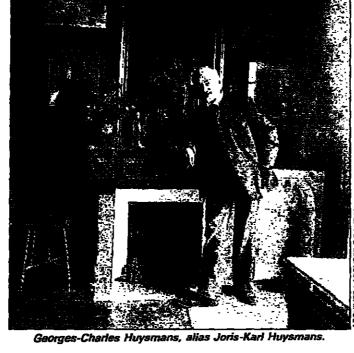

« fanatisme » est en jeu, n'inspire, au vrai, que le dégoût et le vomis-sement. Borie nous montre Huysmans ne s'approchant du cloître que « comme une coquette tâtant *l'eau trop froide de son bain»* et il finit par se rabattre sur le moyen terme d'une pratique presque tombée en déshérence, l'oblature, comportant « les veux les plus partiels possibles ».

Parfait mécréant, pour sa part, Jean Borie se passionne mal pour ce qu'il nomme, avec pertinence, la «religion» de Huysmans, et non sa «foi». Sur les 300 pages de son livre, Borie n'en consacre que 65 à cette religion. Car Huysmans ne se soucie pas un instant d'exé-gèse et semble n'épronver aucune curiosité, pas la moindre, quant à ce Christ auquel il dit croire, auquel il se persuade qu'il croit, encore que les références aux Evangiles n'abondent pas sous sa

C'est le « vêtement » du catholicisme qui l'intéresse, ses cérémonies, ses chants (le «grégorien» qu'il adore), son pittoresque, son spectacle; mais le prochain, mais ces « frères humains » dont nous parlera tel juif autrement que lui attentif à autrui? Ses voisins de (seion son expression même) son communauté, Huysmans les vou-

drait tous artistes comme lui. Elitisme «religieux». La «foule immonde» lui fait horreur. Que l'on veuille bien ne pas le confondre avec les «bigotes» et les «ruraux» dont le contact l'asphyxiait à Lourdes.

Les dernières lignes de l'Oblat, une première lecture m'avait, sur elles, donné le change : « Ah! mon cher Seigneur, donnez-nous la grâce de nous omettre une sois pour toutes, de vivre enfin n'importe où, oui, pourvu que ce soit loin de nous-mêmes et près de yous. » S'omettre est précisément ce dont il est tout à fait incapable, occupé sans cesse à se dorloter. Et ce texte-là, auquel d'abord je m'étais si bien laissé prendre, fournit la preuve même que Huysmans a tout ignoré de la «bonne nouvelle» apportée par Jésus-Christ : que le royaume de Dieu (Huysmans en a-t-il même l'idée?) constituant notre identité, accessi ble par cette « connaissance du cœur» qui fait le mérite suprême de Pascal. l'ai bien peur que Jean Borie n'ait entièrement raison quand il pose la question que voici: Et si, pour Huysmans, « Dieu n'était que le paravent à l'abri duquel l'âme célibataire puisse se récupérer, enfin tranguille?».

Que signifie ce dolorisme : « Dieu n'habite pas les corps bien portants? » J'ai connu un survivant de la jeune garde du Sillon. et les photos attestent que ces gail-lards étaient peu languides, Saint François n'avait rien, certes, d'un égrotant, mais nul n'est plus éloigné que Huysmans du rayonnant laboureur d'Assise. C'est dans son livre sur Sainte Lydwine que Joris-Karl entreprend de célébrer ces tortures corporelles que la « réversibilité des mérites » permet aux saints d'offrir à Dieu pour compenser les offenses que lui prodiguent les débauchés.

ll y a là un thème aussi mons trueusement antichrétien que la «Rédemption» vue par saint Paul, la rédemption-paiement, la redemption-rachat, la colère divine apaisée seulement par du sang répandu et un sang innocent. On sait que Huysmans mourut à cinquante-neuf ans, en 1907 après les affres particulièrement atroces d'un cancer de la langue et de l'arrière-gorge (assez semblable à celui qui, en 1939, emportera Freud; mais un Freud de quatrevingt-trois ans). L'abbé Mugnier, dit-on, rapporta que Huysmans fut admirable de courage et de résignation. Mais je ne puis oublier l'apostrophe presque brutale jetée, sur son lit de mort, par le cardinal Veuillot, archevêque de Paris, à ses assesseurs qui essayaient déjà devant lui leurs prochaines homélies sur la souveraine grandeur salvatrice de cette souffrance qui nous fait participer à la Croix : « Taisez-vous! Mais taisez-vous donc, leur cria le cardinal au scuil même de son agonie. Vous ne savez pas de quoi vous

# Exercices de lecture

LES ENFANTS DU SILENCE

de Jean-Michel Rey. Coll. « Carnets ». Plon, 207 p., 120 F.

LA NAISSANCE DE LA POÉSIE, ANTONIN ARTAUD

de Jean-Michel Rey. Coll. « Littérature ».

Ed. Métailié, 179 p., 85 F. PAUL VALÉRY L'AVENTURE D'UNE

ŒUVRE de Jean-Michel Rey. Coll. « La librairie du

XX siècle ». Seuil, 185 p., 85 F.

PAUL VALÉRY De Richard Jorif.

Coll. « Une journée particulière ». J.-C. Lattès, 137 p., 79 F.

Jean-Michel Rey a donné, l'année demière, dans la collection « Carnets » chez Plon, un extrait d'un cahier rempli. entre février et juillet 1989, de ses seules notes de lecture, les Enfants du silence (c'est ainsi que Proust définissait les livres). Tout au long de cet érudit spicilège reviennent les « obsessions évidentes » de ce professeur de philosophie à Paris-VIII : i état de guerre, l'attachement à la culture de «l'Allemagne perdue» à travers ses ecrivains et philo-sophes (Jean-Paul, Kleist, Höderlin, Nietzsche, Husserl, Benjamin...), les plaisirs sensi-bles de la pensée et du corps liés à la lecture (la fin d'une page heureuse, la «sympa-thie» pour le papier, l'attention émue à la typographie, à la ponctuation, ou la recherche de la meilleure position pour

On trouve là, sur un mode économe, les réflexions d'un homme empreint de nostalgie vité solitaire et sereine qu'est la lecture, sur le livre, sur ses auteurs et ses amateurs : « Convergence depuis longtemps constatée, depuis longtemps ruminée » : à quelques années de distance, à peu orès dan Mallarmé, Nietzsche et Péguy disent la même chose (en vue de chercher à y remédier) : que les contemporains ne savent plus lire. >

les vertèbres, les yeux...

Parmi ses écrivains de prédilection figure Antonin Artaud, sur lequel, en février 1989. Jean-Michel Rey était en train de rédiger un essai, qui vient d'être imprimé aux éditions Métailié, dans la collection « Littérature ». Cet ouvrage analyse, à partir des lettres qu'Artaud écrivit en pleine guerre depuis Rodez, et de la traduction qu'il entreprit alors d'un poème d'Edgar Allan Poe, la nature et les raisons de son désir renaissant d'écrire qui était mort en 1937 : «Ce moment de la plus grande détresse devient peu à peu un délai donné à la réflexion, un grand détour dans lequel est soulevée la question du temos de l'œuvre.»

Toujours dans les Enfants du silence, Jean-Michel Rey recueille, dans la perspective d'un exercice de lecture», ∉ce que chacun a su dire des écrivains au'il aimait, dont il se sentait proche » : par exemple ce que Walter Benjamin a su écrire sur Péguy, Freud sur Nietzsche, Valéry sur Mallarmé ou encore Marcel Proust sur le subtil « Monsieur Teste » : « Ne trouvez-vous pas que [...] Racine ressemble un peu à M. Paul Valéry, lequel a retrouvé Malherbe en traversant Mallarmé. » «L'histoire de la littérature, suggère alors Jean-Michel Rey, ne peut sans doute s'écrire que de cette manière-là, dans ce continuel va-et-vient. >

Jean-Michel Rey a également consacré un essai à Valéry, Paul Valéry, l'aventure d'une œuvre, paru dans la collection « La librairie du XX siècie », au Seuil. Il s'agit ici, à l'usage des lecteurs attentifs des Cahiers, de définir le moment où, «surpris par l'apparent développement de ses

écrits ». Valéry s'eşt vu faire une œuvre, dans le même temps où il se plaisait à la défaire par ses commentaires désabusés : «La latigue des sens crée, peut-on lire dans le second volume des Œuvres publié dans « la Pléiade ». Le vide crée. Les ténèbres créent. Le silence crée. L'incident crée. Tout crée, excepté celui qui signe et endosse l'œuvre. »

Explorant méthodiquement, à l'instar du poète (qui vient du grec poiem : faire), toutes les acceptions du même faire et de son concept opposó - celui de ruines. - Jean-Michel Roy démontre aisément que « le cliché de Valéry, poète officiel, n'a aucune consistance au regard d'une telle démarche. sans cesse au bord de l'abimo. particulièrement exposé, précaire, sans autre appui que le désir et l'endurance d'un sujet . Rev écrit alors cette œuvre multiple en aval de celle de Spinoza (« Que pour un corps?»), de Kant (« Que puis-je savoir? Que dois-je faire ? Que puis-je espérer ?), et

en amont de celle de Barthes. Le propos de Richard Jord est bien différent : car il a, plus simplement, fait œuvre do style et d'imagination, dans le cadre précis d'une nouvelle collection, «Une journée particulière», aux éditions Lattès. «On ne prétendra pas tout dire », précise l'argumentaire, mais offrir « plaisir à », forme d'initiation vraisemblable, réalisme mëme, au quotidien d'un créateur». La gageure était périlleuse, le résultat obtenu ici est presque aussi séduisant et intelligent que certains écrits de commande de Paul Valéry.

> « Une catin de pensée »

S'adressant au futur académicien. Richard Jorif a donc choisi de présenter le jeudi 10 juin 1927, jour chargé en événements glanés dans divers écrits autobiographiques - aussi bien les propres Cahiers de Valéry que le Journal de Catherine Pozzi, celui de l'abbé Mugnier ou le Journal littéraire de Paul Léautaud.

sans relâche d'une catin de pensée», Paul-Ambroise Valéry se lève très tôt pour rêvasser dans le silence de l'aube, peine sur son discours de réception à l'Académie française dans lequel il doit faire l'éloge de son prédécesseur, Anatole France (il réussira, quinze jours plus tard, à ne pas prononcer une seule fois le nom de celui qui avait refusé à Mallarmé l'intronisation au « Parnasse contemporain »), se laisse gentiment distraire de son pensum par deux jeunes lycéens de Jeanson-de-Sailly, se rend à une lecture, rencontre Gide, rédige un conte, jette hâtivement les grandes lignes d'une vie de Robinson sur une feuille que sa blancheur ne défend guère, passe anxieusement sous les fenêtres de «Karin», converse avec «l'abbé charmant», se remémore Pierre Louvs venant l'arracher à sa ville de province - qui s'épelait alors Cette, -René Boylesve surgissant d'un urinoir pour lui annoncer son élection tant souhaitée à l'Académie, ou encore certaines promenades à vélocipède dans les allées du Bois...

Sans singer le style de Valery, sans broder outre mesure, Richard Jorif donne envie de mieux connaître la vie et l'œuvre d'un homme rendu, avec esprit, plus familier.

Tout se passe d'ailleurs, comme si celui que Léautaud considéra toujours, maloré les honneurs et les mondanités, comme le charmant et malicieux compagnon d'autrefois, celui qu'aujourd'hui Jean-Michel Rev déboulonne savamment de son piédestal de « poète officiel », ou que Richard Jorif tutole avec bonheur, avait tout à gagner de

Claire Paulhan

# L'aristo de la pluie

L'EPREUVE DU JOUR de Jean-Claude Pirotte. Le Temps qu'il fait, 139 p., 85 F.

L'enfance est une fable ou un leurre. Pour Jean-Claude Pirotte, a toutes les enfances se ressemblent. Elles contiennent les ruines du futur mais se gardent bien d'afficher le pressentiment du désastre ». Aujourd'hui, alors qu'il se définit comme un littérateur privé d'illusions, il nous propose l'Epreuve du jour, non un récit ou un roman, mais une «enfantine» dans laquelle il relate son apprentissege de la solitude, de l'angoisse et de la haine à l'ombre d'une mère terrorisante et d'un père indiffé-

Etrange et fascinant Pirotte i Quinze ouvrages n'ont pas suffi à lui assurer les faveurs d'un public conséquent. Mais on réédite ses titres épuisés (1) et il peut se flatter d'avoir une poignée de lecteurs prêts à se bat-tre pour lui. Un « Pirotte », qual que soit son millésime, se reconnaît dès les premières fignes. Il y pluvine et les phrases se dégustent comme des vins lourds at secrets. « C'est Aloysius Bertrand, Nerval et Max Jacob qui m'ont appris à lite. Ce fut déplorable à plus d'un titre », avous Jean-Claude Pirotte, qui ayous Jean-Claude Pirotte, qui «Espace Nord» chez Li profite du moindre prétexte pour cale, Le Temps qu'il fait.

adresser un tendre salut à quelques-uns des membres de sa famille d'élection. Une servante prénommée Germaine? et il songe à Lourdes lentes, d'André Hardellet | Un estaminet fréquenté par des amateurs de courses cyclistes? Blondin. Nucera apparaissent à leur tour l Les livres des auteurs qu'il aime l'ont sulvi dans toutes ses

De savoir que le mort et le vif,

qui coexistent dans chaque être, seront un jour réunis, ne le console pas de la « banalité du monde», «Nous ne devons, jour après jour, notre lamentable satut qu'à la chaîne de nos trahisons », constate, non sans amertume, Jean-Claude Pirotte. qui essaie de retrouver les traits de l'enfant qu'il fut, un esseulé âgé de onze ans à l'écoute des complots du vent. On songe en lisant l'Enreuve du jour au Bonheur des tristes de Luc Dietrich, bien que le rapport à la mère soit diamétralement opposé. On ne dresse pas impunément l'inventaire de son enfance. Pourtant, Jean-Claude Pirotte évite tous les pièges de la complaivagabond qui a l'insomnie pour

Pierre Drachline

(1) La Pluie à Rethel. Collection ece Nord» chez Labor. Fond de

# Aventuriers des Lumières

Les récits de ces voyageurs français partis entre 1750 et 1820, à la découverte de l'« Indoustan »

Entre la France et l'Inde existe une longue histoire. Militaire, commerciale, affective, esthétique, intellectuelle aussi cette histoire à facettes, longtemps vivace, semblait avoir disparu des mémoires avoir cisparu des menous Mal connue du public, elle demeure sous bien des aspects encore à défricher par les chercheurs. Mais un mouvement s'amorce. On commence à redécouvrir la place tenue par l'Inde dans les vies de très nombreux Français, dans les rêves et les œuvres de notre culture, les sayois des orientalistes, les créations romanesques, l'imaginaire des philosophes, au cours des deux siècles

precédents.
On aurait tort de ne parier
.qu'au passé de cette longue
relation. Bien des trajectoires
contemporaines longent encore
les rives du Gange ou les
contreforts himalayens.
Derrière ce qu'elles peuvent
avoir parfois d'anecdotique ou
de dérisoire, se profilent des
questions majeures qui se
poseront demain avec une
acuité croissante. Entre la poseront demain avec une acuité croissante. Entre la puissance technicienne et la vie spirituelle, existe-t-il un accord possible? Entre l'Occident et ses autres, quelle coexistence culturelle, quelle connaissance mutuelle sont possibles? De France en Inde, les itinéraires passés et les itinéraires passés et présents se découpent aussi

# Naissance

HISTOIRES DE L'ORIENT

de Ciésias. Traduit et commenté par Janick Auberger, préface de Charles Malamoud, Les Belles Lettres, Collection « La roue à livres » 192 p., 115 F.

«Dans ces montagnes, on dit rivent des hommes à tête de chien. Ils font leurs vêtements en peaux de bêtes. lls ne parlent aucun langage mais jappent comme des chiens et se comprennent grâce à ce langage. » A côté de ces cynocéphales, l'Inde ren-ferme une foule d'autres monstres: hommes sans cou ou sans anus ou pourvus d'une seule jambe. Il y a aussi le mantichora, à trois rangées de dents et queue de scorpion, qui lance son dard au loin. Ou encore l'âne cornu, promis, sous le nom de licorne, à un bel

Ctésias de Cnide, médecin grec longtemps prisonnier à la cour d'Artaxerxès aux environs de 400 av. J. C., fut le premier à rassembler ces histoires. On les retrouve plus tard chez Arrien, Mégasthène ou Pline. On en repère encore certaines jusqu'au dix-neuvième siècle, transmises notamment par le biais des Bestiaires médiévaux.

C'est danc une bonne idée d'avoir traduit les fragments, allusions, ou résumés, qui nous permettent d'entrevoir ce que put être l'Histoire des Indes de Ctésias, première source connue des représentations occidentales. Charles Malamoud fait remarquer que l'Inde. qui connaît à cette époque l'écriture, l'administration, le pouvoir royal, est cependant considérée sous l'angle de la nature et non sous celui de l'histoire. L'histoire, déjà pour les Grecs, n'entre en inde qu'avec des étrangers porteurs de repères temporels. Cette fantasmagorie, plus coriace que la licome, est peut-être aussi étrange que les hommes

R.-P. D.

### OÙ TROUVER UN LIVRE ÉPUISÉ?

Ecrivez ou téléphonez : LIBRAIRIE (service 18)

**LE MONDE DU LIVRE 60 RUE ST-ANDRÉ-DES-ARTS** 75006 PARIS

**2** (1) 43.25.77.04 Code Minitel: 3615 MDL LES INDES FLORISSANTES Anthologie des voyagears (1750-1820)

de Guy Deleury.

1 100 p., 130 F.

Préface de S. E. Idris Hassan Latif.

Robert Laffont, coll « Bouq

La plupart sont commerçants officiers, missionnaires. Certains sont amiraux, astronomes, architectes d'autres médecins ou magistrats. Quelques-uns sont agents secrets. Partis de Paris ou d'Aix-en-Provence, de Marseille ou de Saint-Malo, ils se retrouvent parcourant l'inde en tous sens, et pas seule-ment dans les Comptoirs. Entre 1750 et 1820 ce sont des centaines, voire des milliers de Français qui

partent ainsi en «Indoustan». Les aventuriers révant de faire fortune connaîtront meilleur succès que les prêtres tentant d'évangéliser les Mais tous sont attentifs à l'extrême diversité des mondes de

l'Inde, à leur maîtrise des arts et des techniques, à leur prospérité qui paraît fabuleuse. Déconcertés par les mœurs, effarés par les croyances, ces observateurs encyclopédistes sont malgré tout respec-tueux des innombrables détails quotidiens qui les surprennent. Ils décrivent par le menu un éden coloré qui se teinte parfois, à leurs yeux, de nuances maléfiques.

Ils notent par exemple, les manières de faire l'eau de rose, de fumer le tabac, de fabriquer l'indigo, le vin de palme ou le salpêtre. Ils détaillent toilettes et remèdes, saveurs et fragrances. Tout vaut d'être écrit : fastes du luxe, douceur de vivre, parties de bain de dames mogoles, variations climatiques du Cachemire, anatomies, carnations,

rituels, sectes, castes, croyances, vices et vertus, splendeurs et misères. L'inventaire du paradis n'omet rien de ses incommodités : les récits que Guy Deleury fait sortir de l'ombre sont aussi traversés de plaintes répétées. Les vents glacials des sentiers tibétains, les chaleurs étouffantes des plaines, les fièvres, les dysenteries, les serpents, les moustiques, la rage font partie du voyage au même titre que l'éclat des rubis, la suavité des fruits ou la finesse des étoffes.

En rassemblant par thèmes les textes d'une bonne cinquantaine de ces voyageurs français, Guy Deleury a fait œuvre utile - à plusieurs titres. D'abord pour le plaisir

vivace d'avant la « British rule», laquelle changera pour une large ganisation sociale et de la vie spiri-

injustice en donnant à découvrir chercher ce qu'un Français des par Asiatick Researches cette Lumières voit, mais ne peut entencopieuse anthologie des archives dre, croit comprendre, projette,

de lire. Il est ici très vif : connues jusqu'à présent ignorées de presque ou obscures, les plumes de ce tous (1). Tout un pan de l'histoire temps sont réglées sur une langue culturelle européenne commence souveraine et déliée où « partout la donc à sortir de l'oubli. Car cette philosophie mêlait ses fruits aux masse de documents - qui n'est fleurs de la littérature », comme encore que la partie émergée d'un disait Rivarol, leur contemporain. iceberg (si l'on ose dire vu le climat L'information historique forme tropical) - a été comme enfouie l'autre attrait de ce volume. Il nous dans un pli de l'histoire, négligée offre un portrait somptueux et depuis deux siècles. Or nous avons beaucoup à en apprendre.

Les Indes florissantes fournit à part la face de l'agriculture, de l'or- l'analyse un matériau considérable qui nous concerne directement. On peut y suivre en effet les flotte-Plus encore, Deleury répare une ments du regard européen et y

rejette, valorise ou exclut, dans le spectacle multiple d'un monde

Si on le considère comme un outil pour ce type de travail, le livre n'est pas absolument impeccable, tant dans le choix des textes que dans les données bibliographiques (2). Son explication de la longue occultation de cet apport français à la connaisance de l'Inde est également courte. Il n'est que partiellement exact de dire que la faute en revient aux Anglais. Si William Jones critique Anquetil Duperron, il cite Gentil – comme le font d'ailleurs nombre d'auteurs des Asiatick Researches (3), – publie un texte du colonel Polier, etc. Les raisons pour les-quelles ces découvreurs français ont fait l'objet d'un ample et durable trou de mémoire sont à l'évidence plus complexes.

Ces quelques réserves ne tou-chent en rien à l'essentiel : des voix perdues sont retrouvées par Guy Deleury (4). Elles parlent – avec élégance, candeur ou finesse - des richesses de l'Inde, de leur propre ébahissement et de leurs perpiexités. Et cela passionne.

(1) Georges Dumézil avait commenc en 1986 à réparer ce qu'il appelait « l'er reur judiciaire» concernant le colonel di Polier dans le Mahabarat et le Bahagara du colonel de Polier (Gallimard).

(2) il ne signale pas, par exemple, les Aventuriers français aux Indes (1775-1820), de Maurice Besson, (Payot, 1932). Il omet surtout les travaux actuels de Jean-Marie Lafont sur les Français au service de l'Inde (1610-1849) et sur le colonel de Polier.

(3) Rappelons que cette publication de la Royal Asiatic Society of Bengal, qui comprend une vingtaine de volumes édi-tés à partir de 1788 à Calcatta (et traduits en français comme en aliemand dès les années suivantes), marque les débuts de la philologie sanscrite rigoureuse.

(4) Guy Deleury publiera en fevrier 1992, un essai : « les Grands Mythes de l'Inde, (Fayard).

# Des gourous aux mathématiques

Des périples d'aujourd'hui, loin des parcours exotiques aseptisés, à la recherche de l'espace intérieur

D'ASIE ET D'AILLEURS de Claude B. Levinson

et Jean-Claude Bührer. Balland, 334 p., 119 F. **CANDIDE AU PAYS** 

**DES GOUROUS** de Daniel Roumanoff.

Dervy, 404 p., 149 F. INITIATION TANTRIQUE de Bruno Bayle de Jessé. Préjace de Catherine Despeux,

Albin Michel, coll. « L'espace

intérieur », 356 p., 140 F. SOUVENIRS

D'APPRENTISSAGE d'André Weil, Birkhauser (ed. Springer, 26, rue des Carmes, 75005 Paris). coll. « Vita mathematica ». 200 p., 198 F.

Les voyages sont spirituels autant que géographiques. Cette évidence, qui vaut pour l'Inde plus encore peut-être que pour toute autre contrée, les marchands d'exotisme aseptisé tendent à le faire oublier. Une série d'ouvrages très divers nous rappelle à bon escient l'existence de cet espace intérieur et le fait que la découverte de soi passe par le détour

des autres. Claude B. Levinson, qui a notamment publié Ainsi parle le dalaī-lama (Balland, 1990) et notre confrère Jean-Claude Buhrer n'ont pas oublié ces réalités élémentaires. De leurs nombreuses pérégrinations, qui eurent pour motif explicite l'étude, le reportage ou le plaisir, ils ont reportage ou le plaisir, ils ont choisi de retenir quelques moments d'apparent hasard – ceux où le temps s'abolit à la faveur d'un sourire ou d'une lumière jamais vue. Ce couple nomade, en écrivant D'Asie et d'ailleurs, ne se contente pas d'esquisser les croquis de multiples places de l'Inde, de ses confins bouddhiques (Sikkim, Bhoutan, Ladakh, Népal, Tibet) en les

mêlant habilement aux scènes des est venu chercher de si loin.

Andes et aux portraits d'Indiens de l'Amérique latine. Le charme de ces carnets de route se situe plutôt dans une forme de mysti-cisme pédestre, rencontrant l'éternité au quotidien - ou du moins le croyant, faute de mots pour

1959. Après HEC et Langues O, un jeune homme de vingt-trois ans part de Paris en auto-stop. Destination: Delhi et, à terme, la sérénité. Moyen : trouver en Inde un maître qui lui convienne. Ce n'était pas la mode, et rien ne l'y préparait. Avec une adresse en poche, et en tête autant de témérité naïve que de résolution, Daniel Roumanoff se retrouve donc dans un ashram où il découvre que sagesse et imposture ne sont pas simples à discerner. Entre un nomme ordinaire et un maître spirituel, comment faire la différence? Aucune réponse ne s'impose d'emblée.

> Un coup de foudre à Bénarès

Seule tranchera l'expérience personnelle. Ce Candide au pays des gourous se mue en cobaye attentif, pragmatique et prêt à tout. Le journal de ses tribulations est « un témoignage exception-nel », comme le note le philosophe et indianiste Michel Hulin dans sa préface. D'abord à cause de la galerie de portraits, tout à fait étonnante, qu'il nous offre, où voisinent noms célèbres et guides obscurs, vrais mystiques et vrais mystificateurs, européens détraqués et déracinés de tous les pays. Le cheminement personnel de Daniel Roumanoff est aussi intéressant que son talent d'observateur ou que son «banc d'essai» des voies de délivrance. Un coup de foudre le saisit à Bénarès : il est sûr d'avoir rencontré, en la personne d'une femme singulière, Må Ananda Mayee (1896-1982), la mystique indienne la plus célébre du vingtième siècle, ce qu'il

Le récit de sa conviction et de ses doutes, de ses certitudes et de leur disparition, vaut d'être lu. Car c'est finalement auprès de quelqu'un qui lui fit d'abord plutôt mauvaise impression et qui, a priori, ne l'attirait guère, que Daniel Roumanoff fera son chemin. Il découvrira Svàmi Prajnânpad (1891-1974) à mesure que grâce à ce vrai maître, il se découvrait lui-même (1). Cette trajectoire confirme qu'une évolution véritable suit des sentiers escarpés et des voies inattendues.

« Ai-je changé? Non. Suis-je demeuré le même? Non plus. Sim-plement, il n'y a rien derrière le geste d'aller, d'avancer. » Cette phrase de Bruno Bayle de Jessé illustre les paradoxes bouddhiques qui traversent son Initiation tantrique. Encore un Français, encore un récit d'expérience spirituelle dans les vallées himalayennes, encore un illuminé qui se laisse embobiner par le mirage d'une impossible mue où il perdrait sa peau d'Occidental, dira-t-on. En bien, non. « On ne pénètre aisé-ment la pensée d'aucune école bouddhique; on ne foule pas non plus sans risque la terre tantrique à la fois accueillante et secrète » sou-ligne cet écrivain érudit qui voulut aussi apprendre, sur le terrain, ce que la vacuité veut dire.

De tous les ouvrages de ce genre, rares sont ceux rédigés avec tant de justesse et de finesse. Si l'on veut entrevoir ce que peut être la dissolution de soi, et le retour malgré tout au «fracas des grandes villes», il faut accompa-gner Bruno Bayle de Jessé dans sa vie errante, d'étape en étape, de rencontre en rencontre – aussi bien pour le bonheur du style que pour cet horizon, si lointain et si proche, où «rien » ne se distingue plus de « tout ».

Sans doute devrait-on s'interroger sur ce lien très particulier qui unit maître spirituel et disciple, et le comparer avec nos psychothérapies (2). Mais l'influence de l'Inde ne s'exerce pas seulement sur ceux

qui cherchent ou trouvent un gourou. Parmi les grands intellectuels contemporains, on en rencontre des traces moins attendues jusque chez les mathématiciens - comme en témoignent les éléments d'autobiographie d'André Weil publiés sous le titre Souvenirs d'apprentissage. Né en 1906, frère de la philosophe Simone Weil, André Weil, esprit exceptionnel qui fut l'un des fondateurs du groupe Bourbaki, s'intéressait, rue d'Ulm. aux mathématiques de Riemann comme au sanscrit. C'est lui qui fit lire à sa sœur la Bhagavad-Gità. Par l'entremise du grand orientaliste Sylvain Lévi, il devient, en 1930, professeur de mathématiques à l'université d'Aligarh. Le récit de ses deux années en Inde

mérite le détour. On en notera simplement la chute: « Tout mathématicien digne de ce nom a connu, parfois seulement à de rares intervalles, ces états d'exaltation lucide où les pensées s'enchaînent comme par miracle, et où l'inconscient (quel que soit le sens qu'on attache à ce mot) paratt aussi avoir sa part. » C'est sur cette forme d'extase créatrice que s'achève son séjour à Aligarh. Comme quoi l'Inde est propice également à la théorie des fonctions à plusieurs variables complexes.

(i) La peasée de Svâmi Prajnânpad est devenue accessible aux lecteurs francophones avec la parution, ces dernières années, aux éditions l'Originel, de cinq volumes (deux de lettres, trois de dialogues), qui reflètent son enseignement, où se mèlent le vedânta et l'apport de la psychanalyse. Daniel Roumanoff hui a d'autre part consacré un ouvrage en trois tomes dont le dernier vient de paraître (La Table ronde, coll. « les Chemins de la connaissance». 258 p., 110 F). ance», 258 p., 110 F).

(2) Voir l'ouvrage collectif Maitre et dis-ciples dans les traditions religieuses, sous la direction de Michel Meslin (Cerf, 1990) ainsi que l'essai du docteur Jacques Vigne, le Maitre et le thérapeute, qui vient de paraître (Albin Michel, coll. «Spiritualités vivantes», 298 p., 120 F).

多数

では、

7

-

はからつける 事にはいるには、明明の

• Philosophie. - Lilian Silburn, sanscritiste et philosophe, est l'auteur d'une de ces très rares œuvres où l'exacte connaissance des traités indiens et la rigneur de la réflexion conceptuelle s'éclai-rent mutuellement. A ceux qui voudraient prendre mesure de la fécondité de son travail, il convient de signaler la réédition de sa thèse, originairement publiée chez Vrin en 1955, Instant et cause: le Discontinu dans la pensée philosophique de l'Inde (De Boccard, 438 p., 350 F). A cet ouvrage de référence s'ajoute la dernière en date de ses traduc-tions, Spandakārikā, stances sur la vibration de Vasugupta, accom-pagnée d'une introduction rapprochant la phénoménologie de Husserl et d'Eugen Fink et le shi-vaïsme du Cachemire (De Boccard, 218 p., F).

• Contes bengalis. - A l'Inde des écoles spéculatives et des débats scolastiques, on peut pré-férer celle des récits populaires et des fêtes de la rue. Extraits d'un ouvrage publié à Calcutta en 1912, ces Contes et fêtes du Ben-gale traduits par Colette Estin et présentés par Printh- windra Mukherjee permettent une approche agréable de plusieurs aspects de l'imaginaire indien (Beaucheane, 250 p., 180 F).

• Les Kima-Sûtra. - Tout le monde connaît leur nom, et per-sonne ne les lit. Pour une raison simple : il n'en existait jusqu'à present aucune traduction française intégrale. Celle de Jean Papin, qui ne vise pas à répondre aux exigences d'une édition savante, a an moins le mérite de donner à lire ce traité du plaisir attribué à Vâtsyâyana. Contrairement à sa réputation, le texte est un manuel d'éducation d'une lec-ture plus rébarbative que sugges-tive (Zulma, 289 p., 130 F).

• Dumézil. - La pensée de Georges Dumézil élaborant l'analyse des représentations com-munes aux épopées et mythes indiens, slaves, celtes, grecs, etc. a suscité nombre d'exégèses ainsi que de contresens ou de tentatives d'exploitations tentan-cieuses. La Revue de l'histoire des religions lui consacre un numéro spécial (PUF, tome 208, fascicule 2, avril-juin 1991).



\$30,70%

Section

1811 - 21 - 141

2000

467

. . . .

\$ 80 m

A CONTRACTOR

14 to 15

1995

\$13\$\dagger\$1

garage - em

18 3 m. 1

 $\sup_{t \in \mathcal{T}_{t}} e^{-t} \cdot V$ 

26.5

----

4 4. . . .

page and the con-

UTANT dire charitablement qu'il ne s'agit pas d'une gâterie pour Noël. Car Dominique Chagnollaud ne dépare pas la galerie, si primesantière, des agrégés de science politique. Et son style est aussi coloré que les costumes traismières de ses héros tique. Et son style est aussi coloré que les costumes trois-pièces de ses héros. Comme de surcroît il est friand de circonlocutions germanico-conceptuelles du regretté Max Weber, on imagine à quel degré d'incandescence pourra nous porter la lecture de cette thèse devenue livre – sans index! Fayard, pourtant, nous avait habitués à plus d'égards... – si les fêtes n'offraient à point nommé les apaisements liquides qui la feront « passer ».

Car il faut la lire. D'abord pour tem-pérer l'indignation de ce fier serviteur du pouvoir qui a cru utile il y a quel-l'avenir du pays est enfin éclairé dès lors que l'Ecole nationale d'administra-tion va être transférée le 3 janvier pro-chain au-delà de la ligne bleue des Vosges, comme un vulgaire régiment d'infanterie et toutes affaires cessantes – le tout, il va sans dire, sous les applaudissements des badauds, qui adorent voir Guignol rosser Gen-darme. Et sustant pages que Domini darme. Et surtout parce que Domini-que Chagnollaud, sous son abord rugueux, est vraiment savant, qu'il a tout lu et tout digéré, qu'il a l'œil vif, l'esprit clair et beaucoup de bon sens historieus qui fait merveille desse le historique, qui fait merveille dans le tumulte de la bataille de Strasbourg.

O'N se régalera pour hors-d'œuvre de ces pages 184 à 186 où, exami-nant après tant d'autres bons auteurs le lieu commun sur l'élitisme du recrutement de l'ENA, il s'empresse d'ajouter que la construction de la puissance des hauts fonctionnaires « ne se réduit pas à l'agencement organisé de groupes sociaux pour sa conquête ». Et donc que la Noblesse d'Etat de Pierre Bourdieu (Ed. de Minuit) et les volumineux de contract de la c dieu (Ed. de Minuir) et les volumineux travaux de ses épigones, qui lisent des stratégies de la classe dominante là où tout, de leur propre aveu, semble pour-tant joué d'avance, lui semblent don-ner « un avant-goût, dans l'ordre intel-lectuel, du Jugement dernier ».

Toute la nouveauté du travail de Chagnollaud est au contraire de refuser



LIVRES • IDÉES

d'examiner l'histoire de la haute fonction publique en termes statiques et statistiques. Qu'on ne compte pas sur lui pour nous railier au « cynisme naif » du sociologisme plat, qui voit partout la main invisible des affreux dominateurs jouant de la reproduction scolaire pour pousser leurs bam-bins dans les allées du pouvoir. Son idée de derrière, il l'a trouvée chez Max Weber: « Le fondement de toute domination est une crovance. »

Autrement dit, parce qu'ils viennent du fond des âges monarchiques et républicains, parce qu'ils sont devenus consubstantiels aux réalités institutionnelles et politiques du pays, parce qu'ils ont une fière conscience des continuités et des légitimités qu'ils assument, les hauts fonctionnaires sont bien un ordre de la Nation. Et, quoi qu'en pensent anjourd'hui les détracteurs de l'énarchie, la domination de cet ordre est le garant du maintien aux sommets de l'Etat d'un « espace de liberté soustrait à l'arbitraire des groupes ».

Voilà le raisonnement de Chagnollaud, qui joue des tensions entre la réalité du pouvoir et l'image qu'on s'en fait, qui valorise les représenta-tions, qui argue de la terminologie et de la casuistique contre la sociologie. Il

est pour la première fois appliqué à l'étude de ce groupe socialement homogène posé au point de friction du politique et de l'administratif pour faire tourner la machine d'Etat. Il est convaincant. Et on se persuadera chemin faisant que cet effort d'un polito-logue participe de la recherche histori-

Un ordre civil ou religieux au sens webérien se définit, on le sait, par la



# Nos chers enarques

combinaison de trois traits : une compétence professionnelle déteignant sur le mode de vie, un charisme héréditaire nourrissant moult revendications de prestige, et une tendance, fâcheuse peut-être, mais pérenne, à « l'appropriation monopolistique des pouvoirs politiques ou hiérocratiques ». Dominique Chagnollaud n'a aucune peine à nous convaincre, et quasiment sans le secours de Tocqueville, que la confrérie de nos hauts fonctionnaires est aussi joliment ordonnée. aussi joliment ordonnée.

Après tout, l'Etat monarchique avant 1789 n'avait-it pas déjà été « cédé en

copropriété avec le souverain » par la constitu-tion d'un corps d'officiers possesseurs héréditaires de leur charge, par l'institution, contre eux, des conseillers et des commissaires, par la cohabitation de la robe parlementaire et de la robe du conseil? Tous ces serviteurs de l'Etat royal n'étaient pas des bureaucrates, car ils avaient reçu du souverain une rente de situation et une légitimation morale. Les plus techniciens, les plus modernes d'entre eux, légistes, militaires, diplomates ou ingénieurs des Ponts, avaient été coulés dans ce moule. Après la tourmente révolutionnaire, et surtout sous le Consulat et l'Empire, ce petit monde - deux mille personnes au pis jusqu'en 1900 - fut laïcisé mais sans que jamais soit remis en cause le prestige des « grands corps », cette ossature de l'ordre.

E livre fait ainsi sub-tilement courir l'histoire processionnelle d'une hiérarchie de ces nobles corps, très surveillés par le pouvoir politique, qui peut soli-dement les épurer à l'oc-casion, mais qui savent se barricader de mieux en mieux derrière leurs concours d'en-

trée pour savonner les premiers vilains venus des classes moyennes et dire leur fait aux politiques trop autoritaires: voici, très dignes, les révérends pères du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection des finances, puis les frères un peu plus faméliques du quai d'Orsay et de la préfectorale, flanqués par les chanoines bien gras des corps des Ponts ou des Mines. Et tout au long, Chagnollaud explique qu'il y eut mélange d'hérédité, d'endo-gamie, de vigilante gestion patrimo-niale et de professionnalisation, d'adaptation en souplesse à l'air du temps. En bref, que l'ordre de nos administrateurs a toujours su composer, en mélant sans tapage la soumission inévitable aux impératifs sociaux du moment et la plus vivante tradition corporative.

AlS, dira-t-on, et la démocratie dans tout cela ? Le cœur du livre est un morceau de bravoure qui détaille l'histoire cahotante de la nationalisation, toujours inachevée, de l'ordre administratif, depuis la naissance de Polytechnique en 1794 jusqu'à celle de l'ENA en 1945, en passant par les généreux projets quarante-huitards, le charisme discret de l'Ecole libre des sciences politiques, la démocratisation manquée du Front populaire et les tentations technocratiques de Vichy.

Car l'idéal révolutionnaire a toujours craint d'enfanter une caste privilégiée. d'avoir à trop composer avec l'esprit de corps de ses grands serviteurs. d'avoir à lacher la bride sociale de sa méritocratie. Le jacobinisme a donc longuement buté sur la meilleure définition et la plus juste place des élites publiques dans le concert national, jusqu'à l'équilibre de compromis trouvé à la Libération par le général de Gaulle et Michel Debré : instituer l'ENA par la démocratie du concours, tout en préservant la vigueur hiérarchique des grands corps.

C'est cet équilibre qui, nous dit-on, serait rompu aujourd'hui. Dans ce débat, où il ne s'engage guère, ce livre désamorce in extremis deux arguments très prisés : celui du « pantouflage » et celui de la « politisation » indue de nos hauts fonctionnaires. On apprendra donc en souriant que des le dixneuvième siècle les corps techniques couraient allègrement vers les hauts salaires de la banque ou des chemins de fer, et dans des proportions aussi fortes qu'aujourd'hui, sans que aucune catastrophe nationale s'ensuivit. On conviendra aussi que la politisation est peut-être un faux débat, dès lors que s'est tissé depuis si longtemps dans ce pays, et sans désavantages majeurs, un lien structurel, quasi sacré, entre les détenteurs du pouvoir et l'ordre admi-

On ne pourra donc pas s'empêcher de penser, au bout du compte, que depuis deux siècles, l'autonomie fonctionnelle des élites d'administration, si arrogante fût-elle parsois, a été garante de celle de l'Etat. Et que cette vigilance est une forme précieuse, mais oui, de notre génie national et démocratique, qui resistant de distants par la distant par la contra de la qui vomit les dictateurs mais ne déteste pas les bons directeurs.

S'appuyant sur de solides archives, Marcel Lachiver dresse un monument aux morts de la fin du règne de Louis XIV

LES ANNÉES DE MISÈRE La famine au temas du Grand Roi, 1680-1720 de Marcel Lachiver. Fayard, 574 p., 180 F.

Dans une lettre fameuse écrite à Louis XIV, mais qui ne parvint jamais à son destinataire, Fénelon écrivait en 1694 : « La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision.» Cinq ans plus tot, La Bruyère avait évoqué la misère des paysans français comparés à « cer-tains animaux farouches, des mâles et des femelles (...), [vivant] de pain noir, d'eau et de racines ».

×4.0

1122 47

Quinze ans plus tard, le 10 mars 1709, Massillon évoquera, du haut de la chaire, « la misère, la pauvreté, la désolation, la mort, marchant partout devant vous ». Depuis, et aujourd'hui encore, les thuriféraires du Grand Roi ont récusé ces témoignages, considérés dédaigneusement comme morceaux d'éloquence sans valeur historique.

Dans un grand livre qui fera date, Marcel Lachiver met les choses au point, nettement et sans polémique inutile : oui, des Français sont morts de faim sous Louis XIV, par centaines de milliers certaines années, même si des épidémies, de nature variée, venaient ajouter leurs méfaits à ceux de la famine, en se greffant éventuellement sur elle; non, Louis XIV n'en est évidemment pas directement responsable, même si pins de vingt-cinq années de guerre ont contribué à agraver la situation économique et financière du royaume. Le Grand Siècle, c'est aussi, à côté de Racine et de Versailles, cette

effroyable misère des années calamiteuses de la fin du règne.

Pour la décrire avec une précision inégalée, Marcel Lachiver s'est appuyé d'abord sur les nombreux travaux des historiens qui, depuis quelque trente ans, en prenant appui sur les données des registres paroissiaux, ces archives dormantes réveillées par Pietre Goubert, ont reconstitué, à l'échelon local ou régional, la démographie des dix-septième et dix-huitième siècles, avec ses crises perturbant, de temps à autre, les courbes des décès (à la hausse) et celles des naissances et des mariages (à la baisse). Mais il s'est appuyé aussi sur trois autres types de sources.

#### La misère des campagnes

La première, déjà coanue des historiens, mais dont il a su tirer un parti systématique, est consti-tuée par les récits des contemporains : correspondance des diverses autorités administra-tives, journaux privés et livres de raison, et surtout mentions des curés en marge de leurs registres paroissiaux (souvent dédaignées par les historiens comme trop anecdotiques et dont il démontre la fiabilité et la pertinence).

Les deux dernières sources seront pour les lecteurs, même les micux informés, une révélation : il s'agit d'une part des résultats chiffrés, mais encore provisoires, de l'enquête par sondage menée depuis plusieurs années par l'Institut national d'études démographiques (INHD) pour connaître la

encore inédites.

Ces deux sources permettent à pour la première fois les hypothèses et les approximations, en cernant au plus près le lien déter-minant entre conditions climatiques et manvaises récoltes et en chiffrant, avec une marge d'erreur minimale, les conséquences démographiques des « mortalités» (comme on disait à l'époque) résultant de ces manvaises récoltes, par le biais de la pénurie et de la «cherté». Le point de départ de la

démonstration réside dans le premier chapitre, «Le mythe du bon vieux temps», dans lequel sont évoquées, sans complaisance ni misérabilisme, les conditions normales de la vie et de la mort des Français sous l'Ancien Régime (il faut remonter aux meilleures pages de Pierre Goubert pour retrouver ces conditions évoquées avec autant de précision, de connaissance intime du sujet et de bonheur d'expression). En temps normal, les Français

produisaient suffisamment de

céréales pour manger à leur faim (et même exporter un peu), mais le moindre dérèglement des saisons avait des conséquences redoutables. Plus que l'hiver rigoureux (à moins que la rigueur, ne soit aussi exceptionnelle qu'en 1709), c'est le printemps et l'été pourris qui étaient redoutés dans la mesure où ils compromettaient plus ou moins gravement la récolte. Que de telles conditions se reproduisent deux, voire trois années consécutives, et la situation, de redoutable, devenait

rologiques recueillies quotidien-nement de 1676 à 1712 par un 1693-1694. Si les villes, où des que la première de ces deux peut affirmer que les paysans de médecin et botaniste parisien, et secours organisés sont possibles, crises a coûté aux Français quatre la fin du règne de Louis XIV ne sont relativement épargnées (en fois plus cher que la guerre de nageaient pas dans le bonheur: dépit de l'afflux des malheureux 1914-1918, si on ne prend en c'est pourquoi il faut raconter leur Marcel Lachiver de dépasser du plat pays), la misère est compte que les décès; deux fois histoire que nul monument aux

effroyable dans les campagnes. Multipliant les comparaisons cul le déficit des naissances.

plus, si on fait entrer dans le cal- morts n'a gravée dans la pierre.»

éclairantes, Marcel Lachiver Comme l'écrit Lachiver précision difficilement réfutable, donne la mesure de ces catas- « Notre histoire ne retient que les et par son émotion contenue, est trophes successives qui frappent morts militaires, longtemps glori- le plus solide des monuments aux la France entre 1680 et 1720, les fiés dans des manuels qui font la morts et la plus belle des oraisons deux crises de 1693-1694 et de part trop belle aux guerres, car il funèbres. 1709-1710 étant les plus graves, est bien connu que les peuples

Qu'il se rassure : son livre, par sa

François Lebrun

# PRIX MEDICIS

YVES SIMON

La Dérive des sentiments

roman

Grasset



# Charles Bovary accuse Flaubert et Sartre

Rescapé d'Auschwitz, Jean Améry a écrit, peu avant de se suicider en 1978, une réponse polémique à « Madame Bovary » et à « l'Idiot de la famille »

**CHARLES BOVARY** LÉDECIN DE CAMPAGNE Portrait d'un homme simple

de Jean Améry. Traduit de l'allemana par Françoise Wuilmart, Actes Sud, 197 p., 118 F.

DU VIEILLISSEMENT : révolte et résigna

de Jean Améry. Traduit de l'allemand par Annick Yaiche. Payot, 191 p., 130 F.

C'est une histoire peu ordinaire comme il se doit quand Flaubert, Sartre, Auschwitz sont en cause. Une histoire qui sent le siècle, comme on ose dire de quelqu'un qu'il sent de la bouche parce qu'il a l'haleine fiévreuse - souffrance, maladie, agonie. Rescapé d'Ausch-witz et de Bergen-Belsen, publiciste, essayiste, écrivain, Jean Améry, juif né à Vienne en 1912, de son vrai nom Hanns Maier (germanisation du nom juif Chaim), a choisi, après la guerre, un pseudonyme français (ana-gramme de son patronyme) par amour des Lumières. Il devint le plus célèbre des disciples de Sartre en langue allemande. Peu avant de se suicider, en 1978, il publia une réponse polémique à l'Idiot de la famille sous la forme d'un romanessai où Charles Bovary prend enfin la parole, au nom des droits de l'homme et du citoyen. C'est ce livre à l'intelligence haletante qui est, seulement à présent, traduit en

Ainsi donc, le plus grand roman du dix-neuvième siècle, Madame Bovary, fondateur de notre modernité, a suscité le plus génial essai littéraire du vingtième, mais aussi le plus ésotérique : le maître-livre de Sartre et le moins lu. Après même comme un homme ordinaire qui s'est sauvé du désespoir grace à Sartre dans les années d'après-guerre s'en est pris finalement à lui avec cette violence de l'ambivalence propre au disciple en face du maître, en attaquant, avec les arguments mêmes de la grande machinerie interprétative sartrienne, le créateur de Charles Bovary.

Flaubert est accusé de ne pas avoir laissé ses chances au médecin de campagne comme il l'a fait pour Emma, le personnage dont les lecteurs hommes sont amoureux depuis un siècle, qu'il lui a donné existence en s'identifiant à elle et en la désirant. Cette accusation est enfin retournée contre Sartre dans un texte qui est la mise en scène littéraire du suicide de

Pour la comprendre, cette étrange histoire, essayons ici d'en remonter le fil. Orphelin de père à cinq ans, Hanns Maier est élevé par sa mère, qui tient une pension de famille. La pauvreté interrom-pra ses études avant le baccalauréat. Il écrit et publie ses premiers poèmes et récits à seize ans et vit de petits boulots à Berlin. Ainsi, il sera quelque temps pianiste de jazz dans un dancing de troisième catégorie où il s'éprend de la chanteuse, charmante et famélique. Retour à Vienne où il fait un apprentissage dans l'édition. Il rencontre Hermann Broch et entreprend des études de philosophie et

Il subit fortement l'influence des professeurs qui forment le Cercle de Vienne: Carnap, Schlick, Mach, Neurath, Mauthner. Mais la nécessité de gagner sa vie interrompt constamment ses recherches. Après avoir rompu avec le judaïsme, s'être rapproché de l'Eslise catholi-que, il fonde la revue littéraire *Die* Brücke. Il écrit un roman qu'il envoie, en manuscrit. à Thomas Mann puis à Robert Musil.

#### « Dompter le monde avec les mots »

En 1937, il réintègre la communauté religieuse juive et épouse Regine Berger-Baumgarten. Au Anvers, où il gagne sa vie comme professeur de langues. Après la capitulation de la Belgique, il est arrêté, interné, s'enfuit, est arrêté à nouveau, et finalement remis, en 1940, aux autorités allemandes à Bordeaux. Camp d'internement de Gurs, dans les Pyrénées, évasion, activités de résistance à Bruxelles.

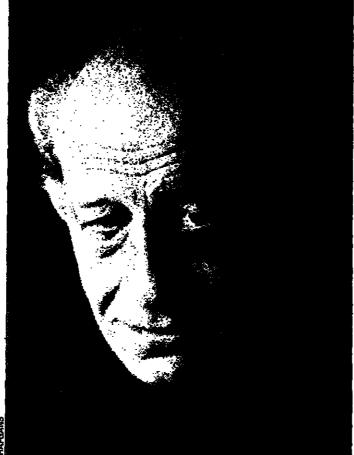

Jean Améry : le plus célèbre des disciples de Sartre

par des policiers. Mais je suis certain que, déjà avec le premier coup qui tombe sur lui, il subit la perte absolue de ce que nous pouvions provisoirement appeler « la Weltvertrauen) (1).» Déportation à Auschwitz en janvier 1944.

Sa femme a pu se réfugier à Bruxelles, où elle vivra cachée jusqu'à sa mort (maladie cardiaque), en 1944, que, lui, n'apprendra qu'après sa libération de Bergen-Belsen, en avril 1945. Il était resté

Arrestation en juillet 1943, tor- en vie pour elle. Installé à tures. « Je ne sais s'il perd sa Bruxelles, il essaie, selon ses prodignité humaine, cehui qui est battu pres termes, de « dompter le monde avec des mots ». Il devient publiciste. Il se reprochera toute sa vie de n'être pas allé jusqu'au bout de son désir : devenir un écrivain français, à l'exemple de Sartre, à leur représentant de l'humanisme occidental et qu'il ne rencontre qu'une seule fois à Bruxelles, à l'automne 1945, sans parvenir à s'arracher un mot devant lui.

> Il doit encore et toujours gagne sa vie : il le fera en journaliste littéraire à Bruxelles, puis à Amster-

Bruxelles, où il se réinstalle et se remarie en 1955 et prend le nom de plume Jean Améry par refus de l'Allemagne, correspondant de plusieurs journaux étrangers et d'une agence de presse suisse. Son premier essai, Jenseits von Schuld und Sühne, qui provient d'un Journal Sühne, qui provient d'un Journal d'Anschwitz qu'il avait reconstitué dans les années 60, paraît en 1966.

La rencontre décisive qui fait de lui un auteur allemand progressi-vement reconnu a été celle de Helmut Heissenbüttel, qui lui offre une collaboration à la radio dont sortira notamment l'essai Du vieil-lissement: révolte et résignation, paru en 1968, où s'exprime une dépression dont le lecteur aperçoit désormais les raisons objectives -mais on sait aussi que la dépres-sion voit le réel en face et que le moyen de s'en délivrer peut résider dans son deni et, ultimement, dans l'annulation de la mort per le suicide. Cette position dépressive, comme pour Primo Levi, aura accompagné tout au long la carrière littéraire de Jean Améry. Elle culmine avec son plaidoyer pour Charles Bovary (2).

#### Démonstration éthique

Ce plaidoyer, il faut l'entendre, car il constitue une œuvre littéraire originale. Améry s'accorde le droit de reprendre la narration flaubertienne du point de vue de Charles Bovary. Cet homme que Flaubert, en manvais condisciple, a réduit par mépris de classe et pitié aristocratique à un statut d'objet, d'homme sans voix, de cocu stupide. La démonstration éthique d'Améry débouche sur un procès esthétique : Flaubert n'a pas été fidèle à son réalisme, car le person nage de Charles Bovary est invraisemblable. Quel homme amoureux de sa femme livrerait celle-ci à ses

Améry écrit «après» Proust et il cite en épigraphe la phrase de celui-ci: «Les maris trompés qui ne savent rien, savent tout, tout de même.» Et il écrit «après» Sartre, qui a décelé chez Flaubert la haine de l'homme et la haine de soi, l'aristocratisme de bourgeois

dam, à Londres et de nouveau à romantique et l'amour masturbatoire qu'il voue à son double, Emma. Pour donner à Charles sa liberté, Améry le fait passer à la révolte et envisager pratiquement de se donner la mort après le suicide de son épouse au lieu de monur d'amour pour elle, en quoi Sartre voyait la sublime grandeur finale du personnage.

Mais à Sartre, Améry reproche de n'avoir en d'yeux que pour le bourgeois Flaubert, même pour le contester, sans un regard pour l'homme du peuple, le bourgeoiscitoyen, l'homme de devoir qu'était le médecin de campagne dans la réalité sociale de l'époque, à côté de laquelle Flaubert est passé en aveugle. Pour Amery, Sartre avait, depuis 1968, quitté lui aussi la réalité pour une attitude schizophrénique où ses appels de militant à la révolution absolue dans la vie quotidienne ne communiquent plus avec sa recherche littéraire fascinée par la figure de l'écrivain solitaire, Flaubert, c'est-à-dire par lui-même, bouclé dans une position narcissique.

De toute évidence, c'est un débat qui n'est pas clos. Car on peut objecter à Améry qu'il abontit, par le retrait final de sa plainte. à une position narcissique ultime. celle de la victime qui s'affirme orgueilleusement dans le suicide et laisse l'œuvre parter pour lui dans les siècles des siècles. Aucun lecteur intelligent de Madame Bovary ne devrait passer à côté de cette vampirisation du nihilisme flaubertien par un écrivain moderne qui a traversé notre époque dans ses abimes et ne veut pas céder au désespoir.

### **Michel Contat**

23

(i) Au-dela de la culpabilité et de la cré à Jean Améry (n° 99, juillet 1988, page 59).

(2) Nous regrettons seulement que les deux premiers ouvrages de Jean Améry traduits en français le soient de telle façon que sa lecture, pas toujours facile en alto-mand, mais claire malgré ses oscillations de pensée, soit rendue encore plus difficile

# La position sociale de Mozart

Norbert Elias dessine les contraintes du musicien dans les sociétés de cour et pénètre les raisons de la détresse de Mozart

#### MOZART SOCIOLOGIE D'UN GÉNIE

de Norbert Elias. Edition établie par Michael Schröter, traduit de l'allemand par Jeanne Etoré ct Bernard Lortholary. Seuil, coll. « La librairie du vingtième siècle», 250 p., 89 F.

et Mozart. Sans doute parce que cet homme blessé par l'Histoire reconnaissait quelque chose de lui-meme dans des œuvres ou'habite une déchirure secrète et discrète. Ce n'est pas cette corres-pondance d'ames, pourtant, qui porte ce petit livre posthume. Pour Elias, l'écriture savante ne saurait être un épanchement du

LE LIVRE DU JOUR

MARABOUT

mos dés de la

culture generale



#### Le marché contre le mécénat

moi. Renversant la proposition de Wittgenstein, selon laquelle «ce dont on ne sait pas parler, il faut le taire», il affirme: «Ce

dont on ne sait pas parler, il faut

L'ouvrage qui est publié aujourd'hui, composé par Michael Schröter à partir de dif-férents manuscrits qu'il a laissés, est done une œuvre fragm et inachevée, qu'il faut tenir comme une simple ébauche du livre qui aurait pu être.

Le lite à l'aune de l'érudition accumulée sur Mozart serait une erreur. Elias n'entend pas donner un récit biographique de plus, ni faire œuvre d'érudition mozartienne. Son propos est autre, visant à dessiner les contraintes propres à la position du musicien dans les sociétés de cour et, du même coup, à pénétrer les raisons de la détresse de Mozart, hanté par le « sentiment d'avoir

manqué son existence sociale». L'événement décisif, à partir duquel tout s'ordonne, se situe en mai 1781 lorsque Mozart quitte la cour de Colioredo. Refusant de se plier aux exigences de

l'archevêque, qui lui reproche ses absences et les libertés prises à l'égard des obligations qui devraient être les siennes, Mozart décide de quitter Salzbourg.

Le geste, en lui-même, n'a rien d'exceptionnel dans une Allemagne où le grand nombre de cours princières multiplie les protecteurs potentiels. Mais Mozart n'abandonne pas Colloredo pour un autre mécène. Il part pour Vienne, où il espère exercer son art d'une manière toute nouvelle, débarrassé des sujétions du patronage et subsistant grâce aux reve-nus espérés de la vente de ses partitions aux éditeurs de musique et par des recettes des concerts qu'il donnera.

En choisissant le marché contre le mécénat, Mozart anticipe sur un « mode de production musi-cale » qui n'a pas encore, dans la Vienne de la fin du dix-huitième siècle, une réalité suffisante pour permettre l'émancipation des musiciens. Le « marché de la musique » demeure étroit, dominé à la ville par les goûts et les foucades de l'aristocratie curiale. Hors d'une cour princière, l'existence d'un musicien ne peut donc être que précaire, dépendante de la mode, soumise

aux attentes et aux jugements des

gens du monde. En quittant Salzbourg pour Vienne, Mozart tente l'impossible. Il entend imposer le modèle de l'«artiste indépendant», libre dans son activité créatrice parce que rémunéré par le public, en un temps où cette condition ne peut être celle d'un musicien. Si l'imprimerie, le processus d'alphabétisation, l'accroissement du nombre des lecteurs ont constitué un « marché littéraire » qui autorise certains écrivains à vivre - mal ou bien - de leur plume, il n'en va pas de même pour la musique, qui n'a pas de public hors l'élite choisie des commanditaires et

#### Génie avant l'époque du génie

D'où le constat que sous-tend toute l'analyse : « L'une des causes fondamentales du drame de Mozart fut qu'il dépendait pour sa subsistance de l'aristocratie de cour, alors que son habitus personnel était déjà celui d'un « artiste indépendant », suivant avant tout le flot de son imagination personnelle et obéissant à la contrainte de sa propre conscience

artistique. » Chez Mozart, une discordance aussi forte entre la position et l'aspiration explique les frustrations multiples, nées de la fré-quentation d'une noblesse dont la civilité lui est à la fois familière et étrangère, et l'irrépressible sentiment de l'échec qui l'habite dans les dernières années de sa vie. Elle porte aussi une manière d'écrire de la musique, qui doit inscrire l'originalité la plus radicale dans le respect obligé des conventions établies et des goûts traditionnels.

«Génie avant l'époque du génie », le Mozart d'Elias témoigne pour les contraintes qu'imposent à tous les individus même les moins ordinaires les réseaux d'interdépendance dans lesquels ils sont insérés et qui bornent leur liberté. A l'artiste bourgeois dans la société de cour peut s'appliquer la relation entre « established » et « outsiders » (identifiée par Elias dans un tout autre contexte) qui fait que les seconds attendent une reconnaissance d'égalité de ceux-là mêmes qui les humilient.

Il est de bon ton aujourd'hui de railler la folie de l'histoire (ou

de la sociologie), supposément destructrice de toute attention portée aux œuvres elles-mêmes. à leurs formes, à leurs motifs, à leur style. En son état d'esquisse, le livre d'Elias, qui a trouvé en Michael Schröter son Süssmayer, invite à moins de pessimisme.

Récusant les catégories psycho logiques rudimentaires (Mozart dépressif ou paranolaque), les caractérisations esthétiques réductrices (Mozart rococo ou préromantique), l'idéologie du créateur sans attaches, il situe Mozart dans l'équilibre des tensions et le champ des possibles (sociaux ou esthétiques) qui com-mandent l'œuvre elle-même.

Le propre du «génie» est de transgresser les « structures de pouvoir de sa société », de desserrer l'étau des conventions acceptées, d'obliger les destinataires des œuvres à penser, voir, entendre autrement,

Mais, comme le montre Elias, les chances de réussite, comme le coût affectif de telles transgressions, sont loin d'être identiques dans toutes les sociétés. A l'âge de l'artiste de cour, elles pou-vaient se payer du prix de la dé-

Roger Chartier

COURONNÉ

PAR L'ACADÉMIE

FRANCAISE

# LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE **BERNARD BRO**

Un regard encyclopédique sur 15.000 ans d'histoire de l'Art... Une œuvre magnifiquement illustrée.

Plus de 10.000 ex. vendus

aux éditions du cerf



DERNIERES LI**VRAISC** 

LIVRES + IBÉES

# Tt et Saith

minimum in

\*\*: :...

garage and services

di je

gar Janes and a

1---

### ACTUALITÉS

# La mort de Pier Vittorio Tondelli

Le jeune romancier italien est mort du sida à Milan lundi 16 décembre

Comme Pier Paolo Pasolini, Pier Vittorio Tondelli avait fait ses études à Bologue. C'est, comme son aîné, par un roman situé à Rome, Pao Pao (1), qu'il acquit la notoriété. Né en 1955 à Correggio, en Emilie, il publie son premier livre, un recueil de nouvelles, en 1980. Il fait partie, avec Enrico Palandri, d'une génération d'écrivains qui, sur les traces de Gianni Celati, tente d'inventer une langue nouvelle, à la mesure d'un type de personnages qui, jusque-là, n'avaient pas la parole dans la littérature italienne.

Une prose qui a le rythme de la parole, une psychologie syncopée où différentes voix se bousculent, se contredisent et, surtout, une vision du monde personnelle, poétique, inattendue. Altri Liberlini (traduit en français sous le titre les Nouveaux Libertins) (2) provoqua un petit scandale à sa parution. Et son deuxième roman, qui parle avec une déconcertante franchise, mais sans nul esprit de provocation, de rapports homosexuels parmi les ieunes conscrits de Rome, impose

**ESSAIS** 

· · · · · = 22

The second second 2.5 1920

V<sub>j35</sub>i

définitivement son talent. Tondelli bénéficie alors de l'état de grâce qui touche toute la littérature italienne.

Mais il se distingue de ses confrères à la fois par le caractère novateur de sa langue (qui intè-gre l'argot avec élégance et naturel) et par son souci d'esquiver les excès de la subjectivité et de l'intellectualisme : deux travers qui n'épargnent pas une génération tout étonnée de sortir des impasses de la littérature expérimentale. Des polémiques publiques l'opposent à Aldo Busi, autre écrivain qui clame son homosexualité : la finesse de Tondelli l'emporte sur le rire tonitruant et les bavardages un peu assourdissants de Busi.

Avec Rimini (3), Tondelli tentait de renouer avec un genre romanesque plus classique. Si se confirme son art de décrire une classe sociale, ici intellectuelle, avec ses contradictions et ses manies, on pent regretter la vita-lité de ses premiers livres, moins construits peut-être, mais plus originaux. Son dernier roman, Chambres séparées (en cours de

**DERNIÈRES LIVRAISONS** 

MARC ROMBAUT ET MILAN CHLUMSKY : Pier Paolo Pasolini. - Un

essayiste (Flombaut) et un photographe (Chlumsky) portent un regard

vif sur l'imaginaire de Pasolini, dans une collection, «Lieux de l'écrit», qui a déjà célébré ceux de Kafka, Gracq, Bernhard, Simon,

Céline. - Editions Marval (29-31 Villa d'Alésia, 75014 Paris). 87 p.,

PETER SCHOTTLER: Lucie Varga. Les autorités invisibles. - Dans

une nouvelle collection, « Bibliothèque franco-allemande », un jeune chercheur allemand présente la figure et les textes d'une anthropologue et historienne, Lucie Varga (1904-1941), juive autrichienne émigrée en France, amie et collaboratrice de Lucien Febvre. Aperçus éclairants aur l'école des Armales et le destin d'une intellectuelle en le contraction de la contractio

terre, en langue étrangères. - Editions du Cerf, 252 p., 145 F.

EDWARD BIZUB : La Venise intérieure. Cette étude sur Proust d'un professeur américain a l'université de Genève, entreprise sous la

direction de Georges Steiner, prolonge les recherches de Jean-Yves

Tadié sur la poétique proustienne. Elle met notamment en valeur ce

que Proust, qui ne savait pas l'anglais, a tiré de ses traductions de Ruskin, sur lesquelles il travailla plus de sept ans, pour sa propre

démarche créatnce dans la Recherche. Sa grande œuvre est une

quête, un déchiffrement de la vérité cachée, de la « Venise inté-

rieure», analogues au travail quasiment insansé qu'il entreprit sur la

Bible d'Amiens et Sésame et les Lys. La Baconnière-Neuchâtel, Dif-

1835, sous la direction de Madeleine Ambrière. Pour plus de moitié

inédit, ce volume fait revivre le temps des amours turnultueuses de

Vigny et de Marie Dorval aussi bien que le drame des jeunes écri-

vains dans la société de la monarchie de Juillet. (PUF, 372 p.,

PIERRE-JAKEZ HELIAZ : D'un autre monde, A-Berz eur bed all.

L'œuvre poétique complet, dans une édition bilingue en français et

en breton, d'un auteur principalement connu comme romancier, dra-

maturge... Un recueil dans lequel, à travers des poèmes précédem-

ment dispersés et ici rassemblés, se révèle la nature profonde et

ERNST WIECHERT: Missa sine nomine. Traduit de l'allemand par

Jacques Martin. Né en 1887, Ernst Wiechert a vécu aussi bien la

première guerre mondiale que la montée du nazisme en Allemagne avant de connaître l'épreuve du camp de Buchenwald, puis de s'exi-

ler en Suisse en 1948. L'ouvrage, publié pour la première fois en

français en 1953, est le récit d'un retour parmi les hommes où

l'auteur devra vivre une nouvelle conversion à la vie. (Calmann-Lévy,

LAURA MANCINELLI, Amade. Traduit de l'italien par Jean-Pierre

Pisetta. Ultime hommage à Mozart en cette année du bicentenaire

par un professeur de littérature allemande qui lui a déjà consacré un roman : le Fantôme de Mozert (Solin). Ici, le compositeur a quinze

ans et se trouve à Turin où il fait la rencontre de Rosa, petite mar-

PIERRE DESHUSSES : Littérature allemende. Du Moyen Age aux len-

demains de la chute d'Erich Honecker, un panorama de la littérature

en langue allemande, organisé autour d'un fli chronologique, compre-

nant, outre des présentations en français des autaurs, des extraits

en allemand de leurs œuvres. Deux chapitres sont consacrés à la

littérature allemande en Suisse et en Autriche. (Dunod, 517 p.,

SEPT CENTS ANS DE LITTÉRATURE EN SUISSE ROMANDE. - Une

anthologie considérable, établie avec sérieux et présentée avec fantaisie per Christophe Calame, qui mène d'Othon de Grandson (qua-

torzième siècle) à Anne-Lise Grobéty et Etienne Barilier (de nos jours), en passant notamment par d'Aubigné, Rousseau, Constant,

Toepffer, Amiel, Ramuz, Cingria, Chessex et Chappaz, mais aussi par

des noms moins connus en France, comme Jean de Léry, Victor

Cherbuliez, Edmond Gilliard, Alexandre Voisard, Jean-Jacques Lan-

DICTIONNAIRE DES LITTÉRATURES SUISSES.- Publié à l'occasion

du 700 anniversaire de la Confédération helvétique par Pierre-Olivier Walzer. Des notices intelligemment et parfois même brillamment

synthétiques, d'une demi-page à trois ou quatre pages (Rousseau,

Frisch), consacrées aux noms reconnus comme patrimoniaux de la

littérature suisse (alémanique, romande, tessinolse) et aussi à des

présentations d'ensemble (exemple : « Voix nouvelles en Suisse its-

lienne »). Bien sûr, c'est sur le choix des auteurs vivants que l'on

peut déceler des options littéraires et idéologiques plutôt confor-

gendorf. - La Différence, 820 p., 198 F.

mistes. - Editions de l'Aire (Lausanne), 527 p.

chande de figues et de noisettes. (Climats, 106 p., 75 F.)

intime de l'homme. (Editions Quest-France, 544 p., 150 F.)

husion Paris Champion-Slatkine, 203 p., 188 F.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

LETTRES ÉTRANGÈRES

HISTOIRE LITTÉRAIRE

traduction), fut unanimement loué par la critique italienne, qui se félicitait d'avoir en lui un véritable narrateur.

Pier Vittorio Tondelli avait récemment créé, avec Alain Elkann et Elisabetta Rasy, la revue Panta, à l'écart de toute école, loin de tout terrorisme, soncieux d'accueillir les styles les plus divers. C'était pour lui le moyen de mettre en jeu ses propres certitudes, de s'interroger en profondeur sur le travail de l'écri-vain : «Les moments qui m'intéressent le plus dans la vie d'un écrivain, notait-il dans un beau texte intitulé Fragments d'un auteur inactif (4), qu'il soit petit ou grand, jeune ou vieux, sont exactement les moments au cours desmels - arkeistmant parce qu'il desquels – précisément parce qu'il n'exerce pas cette activité qui légi-time sa propre existence – il perd son identité et ses désirs.»

(1) Seuil, 1986, traduit, comme tous les autres titres, par Nicole Sels. (2) Scuil, 1987. (3) Seuil, 1990.

(4) Publić dans le Serpent à plumes, nº 1, automne 1988.

#### Pour sauver la maison de Saint-John Perse

La maison natale de Saint-John Perse, au 54 de la rue Achille-Re-né-Boisneuf à Pointe-à-Pitre, devra-t-elle être démolie ou bien pourra-t-on en faire un musée-bi-bliothèque comme le voudrait la conservatrice du musée Saint-John Perse, M∞ Sylvie Tersen? La maison du poète est en mauvais état; son actuel propriétaire est disposé à la vendre, mais il en demande 950 000 F.

L'Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-John Perse a jusqu'au mois de mars 1992 pour réunir cette somme. Si elle n'y parvient pas, le bâtiment sera probablement démoli. Elle lance donc une souscription pour que soit sauvé l'un des lieux de mémoire du patrimoine guade-loupéen, et français. Les dons peuvent être adressés à l'associa-tion : Musée Saint-John Perse (9, rue Nozières, 97110 Pointe-à-

### **EN BREF**

□ La cinquième Bourse Goncourt de la poésie à Jean-Claude Renard. – Décernée par les « dix » du Goncourt, la cinquième Bourse Goncourt de la poésie a été attribuée samedi 14 décembre à Marseille à l'écrivain Jean-Claude Renard, né en 1922, auteur d'une importante œuvre poétique marquée par la spi-ritualité et déjà titulaire du Grand Prix de poésie de l'Académie fran-çaise en 1988.

D. Encore des prix. - Le prix Diderot Universalis a été attribué à Claude-Michel Cluny pour la col-lection de poésie « Orphée » qu'il dirige à La Différence. Le prix Frantz Fanon est allé à l'écrivain antillais Vincent Placoly pour Une journée torride (La Breche); Luc Lang a recu le premier prix du livre de Picardie pour *Liverpool marée* haute (Gallimard); les deux prix de dation Napoléon sont allés à Pierre Miquel pour la Campagne de France de Napoléon (Christian Bartillat) et au contre-amiral Maurice Dupont pour l'Amiral Decres et Napoléon (Economica); le prix Tro-piques de la Caisse centrale de coopération économique a été décerné à titre posthume à l'écri-vain malien Amadou Hampate Ba; le Zaïrois Kama Kamanda a recu le grand prix de l'Afrique noire pour la Nuit des griots (L'Harmattan-Antoine Degive).

o Prix GLM. – L'Association Guy-Lévis-Mano attribuera pour 1992 un prix de poésie, un prix de typographie, un prix d'illustration. Le montant de chaque prix sera de 10.000 F. Les dossiers sont disponibles en gièce de l'Association Cuy. bles au siège de l'Association Guy-Lévis-Mano, 6, rue Huyghons, 75014 Paris. Tél. (1) 43.22.45.49.

D A propos d'André Pieyre de Maudiargues. – Dans l'article d'Hector Bianciotti consacré à la mort d'André Pieyre de Mandiar-gues (le Monde du 17 décembre), nous avons omis de signaler deux livres d'emretiens : le Désordre de la mémoire, entretiens avec Fran-cine Mallet (Gallimard, 1975), et Un Saturne gai, entretiens avec Yvonne Caroutch (Gallimard,

### LETTRES ÉTRANGÈRES

#### Prolétaires nippons sur la scène

Jean-Jacques Tschudin offre avec ce livre un tableau des origines du théâtre moderne japonais et des courants de fond de la pensée politique au début de ce siècle. Il a notamment le mérite de montrer combien le Japon, qu'il est de mode en Occident de nrésenter comme « différent », fut partie prenante dans le bouillonnement politique et l'effervescence intellectuelle de l'Europe de l'entre-deux-guerres.

Liée aux luttes de la gauche et du Parti communiste (créé en 1922 mais aussitôt interdit), la Ligue du théâtre prolétarien japonais se développa parallèlement aux expressions théâtrales que connaissaient à la même époque l'URSS et l'Allemagne (drame engagé et agit-prop).

Ayant dépouillé une immense documentation en japonais, Jean-Jacques Tschudin, à qui on doit déjà un ouvrage sur l'art proléta-rien des années 1920, les Semeurs (1), qui jous un rôle important dans la vie culturelle de l'époque, présente dans son contexte historique et politique un mouvement theatral qui allait devenir le creuset où se formèrent ceux qui allaient renouveler l'art scénique japonais et, au lendemain de la guerre, firent triompher une nouvelle dramaturgie.

Explorant le répertoire, décrivant les personnages et analysant les thèmes, les conceptions théâtrales mais aussi les contraintes politiques que s'imposait la Ligue du théâtre prolétarien, Tschudin montre combien furent liées, non sans contradiction, action militante et aventure esthérique.

#### EN VITRINE

vivant, est peut-être moins des- composés par les bergers de la tiné à un grand public qu'à ceux : partie amont de la boucle du qui s'intéressent au théâtre révolutionnaire, dont il découvre un pan méconnu, ou à l'histoire du Japon dont on a trop souvent . gommé une dimension prolétarienne qui contribua pourtant lar- Le berger déclame son poème en gement à la culture moderne : ce : accompagnant le défilé de ses sont des Japonais révoltés contre leur société, des personnalités hautes en couleur, dynamiques et courageuses, qui tentaient envers et contre tout de faire du théâtre, que présente Jean-Jacques Tschu-

(1) L'Asiathique. ▶ La Ligue du théâtre prolétarien japonais de Jean-Jacques Eschudin, L'Harmattan, 350 p.,

### POÉSIE

### poètes débridés

Créée il y a plus de vingt ans par un groupe de spécialistes, dont Michel Leiris, la collection «! Classiques africains » a voulu donner au patrimoine culturel de l'Afrique un véritable statut de littérature étrangère et le séparer de la simple approche ethnographique. Sur le modèle des « Classiques Budé », elle publie les

textes dans des éditions bilingues. Sous le titre Bergers des mots, un choix de poésies orales peules du Massina vient d'être rassemblé. Christiane Seydou présente et traduit ici deux genres spécifiques de cette poésie : les jam-

Ce livre, d'une grande érudi- i mooie na'i et les mergi. Les tion mais écrit dans un style jamooje na'i sont des poèmes Niger, La crue du fleuve les condamne à de longues transhumances, pendant lesquelles chacun est isolé avec son troupeau.

> Librement pratiqués par tous, les mergi abordent des thèmes plus variés que le seul registre pastoral, allant jusqu'à évoquer les affres de la décolonisation dans la naissance du Niger Ph. P. : contemporain. La encore, il s'agit pour le poète d'affirmer sa supériorité et sa place dans le groupe.

> > Ainsi les auteurs de mergi utilisent-ils toutes les ressources phoniques du peul, enrichi d'emprunts à d'autres langues africaines, et meme au trançais. La virtuosité consiste à « débuter un flot de paroles rapides et débridèes v, ce qui sonde une esthétique du rythme, de l'assonance et de la profération, analysee par Christiane Scydou

> > La difficulté pour le lecteur français reste cependant d'en prendre pleinement la mesure, faute d'un enregistrement sonore. La volonté de restituer une poésie orale se heurtant ici aux limites de l'édition.

#### Emmanuelle Nunez

▶ Bergers des mots, poésies peules du Massina, présentées et traduites par Christiane Seydou, « Classiques africains », Diff. Les Belles Lettres, 364 p., 260 F.

### **ROMANS POLICIERS**

# La vérité au fond d'une poubelle

RUE DE LA SOIF de Michel Lebrun. Seghers, 136 p. 100 F. AFTER DOLORES de Sarah Schulman. Traduit de l'anglais (Etats-Unis),

par Thierry Marignac. Ed. de l'Incertain, 174 p., 95 F. BATTEMENT D'AILE

de Daniel Woodrell. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Franck Reichert. Rivages/Noir, 190 p., 45 F.

ICHEL LEBRUN est un buveur important mais modeste. Comme tous les vrais virtuoses, il a su s'effacer derrière son art nour ne montrer au public que ce qui lui était accessible et, si le titre mérité de «pape» du polar ne le fait pas rougir, il a toujours réservé aux seuls initiés le compte de la quantité de vin de messe qu'il a dû absorber pour franchir la distance qui mène du diaconat au pontifi-

Auteur d'une bonne centaine de romans et d'un nombre non répertorié de scénarios, traducteur, entre autres, de Woody Allen, John Irving et Budd Schulberg, membre cofondateur de l'OULI-POPO (Ouvroir de littérature policière potentielle), et théoricien badin d'un genre qui n'est grand que lorsqu'il badine avec les tenta-tions réductrices de la théorie, Michel Lebrum est de ces écrivains dont l'œuvre semble ne poursuivre qu'un seul but : être définitivement irréductible à toutes les formes du sérieux. Hélas, la simple ambition d'un tel projet contenait déjà les germes de son échec, et la Rue de la soif, le dernier bouquin de Lebrun, pourrait bien faire figure de manuel pour tous ceux qui ne plaisantent pas avec l'ivresse.

□ Précision. - Dans l'article de Florence Noiville consacré au colloque de Beaubourg sur « les formes nouvelles de l'antiféminisme contemporain » (voir « le Monde des livres » du 6 décembre), la phrase « les féministes crolent au bonheur et au progrès ; or on sait où cela mène... » est à attribuer à Michèle Le Dœuff et non pas, comme cela pouvait être compris, à Geneviève Fraisse. | seux et ambigu d'un Sud qui s'obs-

polar, ce bouquet de souvenirs a lui-même. Au-delà de la simple l'élégance titubante et la drôlerie intrigue, le plaisir à entrer dans un grave de ces poivrots bien mis qui vous refont le monde sans se prendre pour Dieu le Père. Epopée souriante d'un type trop sérieux pour des odeurs d'une cuisine qu'on croire que la sobriété est une vertu, ce premier tome de l'autobiographie d'un homme qui a traversé sa vie en zigzag se lit comme on découvre une géographie univer-

C'EST une autre géographie universelle qu'explore la narra-trice d'After Dolores. Celle de l'amour vu du mauvais côté de la plaque. Parce que la belle Dolores est partie avec une autre, une serveuse de l'East Village se balade avec un flingue et une furieuse envie de s'en servir. Commence alors une errance douloureuse et grinçante dans le New-York de l'homosexualité féminine. Décidée à noyer sa douleur dans la multiplicité des amours de rencontre, l'héroine tendre de ce polar ultramoderne glisse dans le monde secret d'une ville sans hommes peuplée des figures emblématiques du lesbianisme urbain. De la punkette mystérieusement assassinée à la cruelle et adorable Argentine extueuse de Montoneros, chacune des femmes de cette étrange galerie compose un univers fascinant et parfaitement inédit où le lecteur s'enfonce avec le sentiment déli-cieux de franchir un nouvel inter-

Autant dire que ce remarquable roman ne ressemble à rien de connu. Noir et violent comme un parfait polar, tendre et rose comme une histoire d'amour, il réussit le tour de force d'expulser les hommes d'une ville, d'un genre littéraire et de l'imaginaire du lecteur. Avec After Dolores, Sarah Schulman bouleverse tranquillement une de nos dernières idées reçues, celle qui prétend attribuer un sexe à l'écriture. Premier polar lesbien, cette fleur scandaleuse est bien autre chose qu'une curiosa, elle est une nouvelle et magistrale manière de décliner l'éternité de l'amour et de la douleur.

AVEC Sous la lumière cruelle, Daniel Woodrell entamait superhement la saga des trois frères Shade qui, les pieds dans les bayous de Louisiane, s'illustrent dans les domaines voisins du banditisme, de la police et de la politique. Battement d'aile confirme tout le talent de ce disciple de Caldwell qui, dès la première page, vous balance dans l'univers pois-

Agencé et ficelé comme un tine à ne vouloir ressembler qu'à roman de Woodrell est d'ordre physique. La chemise collée aux épaules par la chaleur, le nez plein pressent unique, les papilles excitées par la perspective d'une lampée de bière, le lecteur s'enfonce de lui-même dans cet univers dont la violence n'est ou'une manifestation supplémentaire d'humanité.

Parce qu'il aime son décor et ses personnages. Woodrell écrit charnu et quand il décrit Wanda, ieune fille dont l'étourdissante beauté est comme une malédiction, c'est à la pratique du voyeurisme qu'il invite le lecteur masculin, A partir de là, l'identification au récit n'est plus qu'une simple formalité. Bien calé dans le paysage, on ne demande plus qu'à

Cette fois-ci, c'est à l'Aile, un groupe fasciste particulièrement musclé que René Shade va devoir se colleter. Mais les «fachos» ne sont qu'un épiphénomène dans un monde qui n'adore que le fric. Après 190 pages de ménage, Shade trouvera la vérité au fond d'une poubelle bien dégueulasse et l'y laissera croupir, histoire de retourner boire des bières avec ses notes en détachant d'un index indolent sa chemise de sa peau. On n'a qu'une envie en refermant un roman de Woodrell : ouvrir le sui-

Patrick Raynal



contes et fêtes

du Bengale Dien a créé l'homme parce qu'il almait les histoires

180 FF

strone du cert

MINERA LE MONDE SARD BRO

# La fin d'une certaine France catholique

Si plus de huit Français sur dix se disent encore catholiques cette appartenance n'est plus guère suivie d'effet dans la pratique et dans le rapport à l'Eglise

LES FRANÇAIS SONT-ILS **ENCORE CATHOLIQUES?** 

de Guy Michelat, Julien Potel, Jacques Sutter, Jacques Maitre, avec le concours du CNRS. Le Cerf, 335 p., 240 F.

Quelques oasis n'ont jamais fait d'un désert un jardin. Quel-ques manifestations isolées d'effervescence religieuse, de « réappropriation » d'un patrimoine ou d'une identité confessionnelle, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, charismatique, fondamentaliste ou néo-orthodoxe, ne permettent pas de conclure à un retour du sacré. La science brise, là aussi, des illusions : celles d'Eglises qui risqueraient de confondre quelques formes nouvelles de spiritualité avec une remontée de la foi chrétienne, ou celles de « laïques » qui puisent dans les nouveaux intégrismes de quoi réajuster leur discours anticléri-

La réalité est beaucoup plus terre à terre. Les sociologues de la vie religieuse nous la livrent à l'état brut : si, dans une société privée de sens, renaît en effet un certain spontanéisme religieux, de moins en moins encadré par les institutions traditionnelles, on est bien passé à un autre type de culture, où la dimension religieuse n'est plus ni centrale ni englobante. « Nous ne sommes plus dans une aire où la philosophie, la religion, donnent sens à un univers unidimensionnel, dit Jacques Sutter, sociologue. Les autres sphères de la culture moderne n'v parviennent pas davantage. lieu de la décision, en matière religieuse aussi, c'est l'individu, en dehors de presque

Les Français sont-ils encore

Un martyr

de l'orthodoxie

catholiques? Poser la question, c'est déjà y répondre. A l'issue de cinq années de travaux, Jacques Sutter et trois autres spécialistes de la science religieuse viennent tordre le cou à une idée longtemps répandue, mais qui n'était déjà plus qu'une légende. Si dans toutes les enquêtes d'opinion les Français continuent de se déclarer majoritairement catholiques (environ 80 %), la France n'est plus un pays catholique. Sauf pour une minorité, le lien n'est plus fait entre la déclaration d'appartenance à cette confession et son contenu ou ses conséquences. Elle n'est plus suivie de pratiques, de croyances en des valeurs et des dogmes, d'un lien avec une institution. La « dérive » serait même plus

> Le flottement des croyances

nette d'année en année.

Le volume qui vient de réunir les contributions de Jacques Sutter, Guy Michelat, Julien Potel et Jacques Maître renouvelle la sociologie religieuse telle que l'avaient conçue le chanoine Boulard et Gabriel Le Bras dans les années 50. Leur matériau est fourni par une enquête nationale portant sur 1 500 Français (dont 81 % se

déclarant catholiques), réalisée en 1986 par la Sofres en collaboration avec trois médias (le Monde, la Vie, France-Inter). Pour la première fois, une étude prenait en compte tous les facteurs de la vie religieuse : les pratiques (fréquence de la messe, niveau de l'enseignement religieux, rapport au baptême, au mariage, etc.); les croyances (Dieu, l'au-delà, la rapport à certaines valeurs ou sources en prêtres, seul se main- « vérités » énoncées par l'Eglise.

normes éthiques (acceptation ou non de l'avortement, des relations préconjugales); l'iden-tification à l'Eglise et au pape,

Les résultats (dont les grandes lignes avaient été publiées dans le Monde du 1er octobre 1986) permettaient déjà de douter de l'identité religieuse d'un pays où 52 % des Français qui se disent catholiques ne vont à l'église que pour les « cérémo-nies » (baptême, mariage, enterrement), où l'existence de Dieu ne paraît « certaine » qu'à moins d'un tiers de l'échantillon, où s'expriment, y compris chez les pratiquants réguliers, des désaccords très nets avec les principes de la morale conjugale et sexuelle de l'Eglise. Mais cette fois les chercheurs vont plus loin : ils mettent en corrélation les différents facteurs de l'identité religieuse. Ils n'examinent plus des pourcentages (sauf Julien Potel, qui fait une utile comparaison avec des résultats antérieurs), mais les structures et les cohérences, selon des modèles mathématiques comme, chez Michelat, les échelles hiérarchiques (inspirées du modèle Guttmann-Loevinger), et comme, chez Sutter, l'analyse factorielle, c'est-à-dire la mesure des écarts à l'indé-

Les résultats sont convergents. Pour les pratiques, résiste bien, comme l'écrit Jacques Maître, un certain « catholicisme festif », correspondant aux grands rites de la vie : naissance, adolescence, mariage, mort. Mais la trajectoire d'ensemble est marquée, ajoute-t-il, par « un refus général des adhésions, manifesté à travers les pratiques, les dispositifs de

pendance.

tenant à peu près l'enseignement catholique ».

De son côté, Guy Michelat

démontre la cohérence mainte-nue entre des variables comme la pratique dominicale, la fréquence de la prière, la lecture de la Bible, l'attestation d'une place importante de la foi dans la vie personnelle, l'attache-ment à l'institution ecclésiastique. Mais il souligne la rupture en train de se produire au niveau de la première « socialisation » religieuse, liée au milieu familial. Si autrefois il y avait peu de différence dans le Celle-ci n'est plus la référence essentielle de l'identification au catholicisme. La moitié des Français interrogés qui se déclarent baptisés dans cette Eglise n'adhèrent plus aux croyances spécifiques énoncées dans le catholicisme (l'existence d'une vie après la mort ou Jésus-Christ, fils de Dieu).

Aux deux extrémités, se trouvent le pôle des catholiques « attestataires », bien intégrés, et celui des « désenchantés », qui s'expriment à travers le refus des croyances, l'absence de pra-

« système religieux » des parents et celui des enfants, il n'en est plus de même aujourd'hui. « Le contenu strictement religieux s'affaiblit, se déstructure, écrit Guy Michelat, et augmente la proportion des cas où les individus bricolent une version personnelle de la religion en combinant le système dont ils héritent avec des éléments issus d'autres Jacques Sutter aussi mesure cette extraordinaire diminution des pratiques et surtout le glissement vers la « non-croyance » ou le flottement des croyances, de plus en plus disjointes des

tiques, l'éloignement de l'institution et de ses valeurs morales. Mais la nouveauté est que l'« attestation » et le « refus », attitudes entre lesquelles flottent un grand pourcentage d'indécis, ne se structurent plus selon les mêmes critères et ne se réfèrent plus au même univers culturel : elle est là, la «dérive». A l'affrontement de bloc à bloc qui, entre fidèles de conviction et laïques militants, a marqué l'histoire de France succède une indifférence croissante.

Le sentiment d'appartenance culturel résiste au total. Mais par sa masse même (81 %) la population dite catholique subit de plein fouet les perturbations de la modernité. Le propos de nos quatre sociologues est étranger à tout souci de polémique ou d'apologétique. Il reste que certaines formes de réveil d'un laīcat chrétien, une très légère remontée des vocations, une reprise des mouvements de spiritualité, ont au moins le mérite de montrer que le catholicisme ne se réduit pas à des chiffres ni à des ensembles.

russe

**LES SOURCES** DE LA RELIGION

d'Alexandre Men. Traduit du russe par René Marichal. Desclée, 276 p., 129 F.

Dans un livre parvenu en Occident à la fin des années 60 pour y être imprimé en russe et réexpédié clandestinement en URSS, un homme vivant au cœur d'un système politique qui avait élevé l'athéisme au rang de confession d'Etat écrivait : « On peut tenir pour évident que les gens qui parient de la « mort de la religion » ou bien sont myopes, ou bien ferment consciomment les yeux sur la

Cet auteur, c'était le Père Alexandre Men, prêtre orthodoxe de la région de Moscou, dont l'assassinat - à coups de hache - on septembre 1990, rappelle celui du Père Popie luszko. Il a exercé une influence considérable sur des milliers de Soviétiques. Ayant fait des études scientifiques, mais éga-lement doué pour les lettres et les arts, d'un esprit très ouvert, armant la vie, il était l'interlocuteur idéal de tant de ses concitoyens qui avaient perdu leurs illusions quant à l'idéologie offi-

Le livre, dans une version ennchie par l'auteur, vient d'être traduit en français. Il dégage l'origine du sentiment religieux, confronte la religion aux connaissances scientifiques modernes, répond à l'argumentation matérialiste, aborde les problèmes de la mort, du mal. du péché original. Appuyé sur une vaste érudition, il offre un exposé synthétique d'une extrême clarté, accessible à un large public. Il propose des réponses aux questions de nos contemporains tout en introduisant les lecteurs français dans l'œuvre d'une des plus grandes figures de l'orthodoxie de notre

Yves Hamant

# La bible du kabbaliste

Le «Zohar» transfigure les actes de la vie quotidienne et les pratiques rituelles juives

LE ZOHAR Tome III

Péricopes de Genèse 37-44 Traduction,

annotations et présentation par Charles Mopsik. Verdier, 403 p., 150 F. LE PHILOSOPHE

**ET LE KABBALISTE** de Moshe Ayyim Luzatto.

Traduit de l'hébreu, introduit et annoté par Joëlle Hansel. Verdier, 183 p., 110 F.

Voici deux ouvrages, d'importance et de valeur assez inégales, qui constituent des contributions remarquables à une meilleure connaissance du courant ésotérique juif. Il s'agit de traductions fiables d'une partie du Zohar, cette bible du kabbalisme, et d'un plaidoyer d'un lointain défen-seur de cette littérature, à savoir Moshe Ayyim Luzatto (1707-1747).

On ignora généralement quelles furent les résistances juives à l'encon-tre de la Kabbale et de ses tenants. Le vibrant plaidoyer de Luzatto vient nous rappeler combien la litté-rature kabbalistique a été en butte aux attaques de penseurs et d'érudits rationalistes juifs. Il est même permis de parler d'un véritable phénomene de rejet qui culmina avec la science. qui s'épanouit outre-Rhin au siècle

De quoi s'agit-il? Que recher-chaient le Zohar et son auteur majeur Moïse de Leon (treizième siècle)? Le Zohar (voir Daniel 12-3) est un midrash (1) ésotérique, c'est-àdire qu'il procède de la même manière que les anciens rabbins du Talmud qu'il cite presque toujours d'emblée, avant de rehausser leur interprétation d'une saveur mystique. Moïse de Leon, intellectuel juif du treizième siècle, a dû se sentir à l'étroit dans le cadre de la philosophie néo-platonicienne ou néo-aristotélicienne telle qu'elle apparaît, par exemple, dans le Guide des Egarés de Maïmonide. Son âme, en quête nisme dans la constitution de la litté-

en butte aux attaques doctrinales et les sarcasmes des chrétiens sur le senphysiques des chrétiens, en firent une sus judaïcus sensus carnalis explique nature intrinsèquement mystique qui cette frénétique recherche d'un sens chercha refuge dans l'ancien legs historique juif. Pourquoi cet auteur a-t-il attribué son œuvre propre à une autorité talmudique plus ancienne, en l'occurrence à un Tanna du deuxième siècle, Rabbi Simeon Ben Yohaï?

Au fond, on l'ignore, encore qu'il soit permis d'émettre quelques hypo-thèses assez vraisemblables : coquetterie d'auteur prétendant que son œuvre personnelle était plus ancienne et remontait même à l'Antiquité; conscience d'œuvrer dans une chaine traditionnelle dont il se voulait un simple maillon; et, enfin, désir de rompre une fois pour toutes avec un rationalisme desséchant. Scholem lui-même a souvent attiré l'attention sur le distinguo subtil qu'il convient d'opérer entre l'œuvre de faussaire et celle de pseudo-épi-graphe. Or Moïse de Leon fait, sans l'ombre d'un doute, partie de cette seconde catégorie.

En approfondissant, dans une

mesure peu commune, le donné scripturaire, il fait jaillir de la lettre de l'Ecriture un monde radicalement nouveau mais qui, miracle suprême, n'en reste pas moins intimement lié et fidèle aux représentations du premier. Comme tous les mystiques de la terre, les kabbalistes auraient dû se sentir à l'étroit dans le cadre d'une ses enseignements sur la Kabbale. religion positive, le judaïsme rabbinique. Or ce territoire soigneusement balise par les rabbins n'est jamais abandonné; au lieu de le quitter, les mystiques juifs l'ont creusé et approfondi. Jamais ils n'ont tenté de s'affranchir de l'accomplissement concret et rigoureux des préceptes divins. Bien au contraire, ils leur conférèrent des significations encore inconnues jusque-là: tous les actes de la vie quotidienne, toutes les pratiques rituelles juives se voient transfigurées, investies d'une plénitude

insoupçonnée. Dans sa présentation, le traducteur mentionne longuement l'étude d'un chercheur israélien qui signale l'importance d'une réaction au christiad'absolu, son existence quotidienne rature zoharique. Il est possible que

profond, d'un anoblissement des pratiques juives, même les plus simples. Le Zohar, comme les œuvres mystiques qui le précèdent ou le suivent, s'occupe principalement de deux sujets : la vie intime de la divinité, autrement dit la théosophie, et, enfin, l'interprétation mystique des préceptes. L'âme juive, jadis confinée dans un réseau serré d'interdits et d'obligations, semblait respirer à nouveau dans un espace primordial libre. Telles furent les motivations qui expliquent l'œuvre des auteurs du Zohar.

Bien des siècles après qu'il fut mis en circulation, cet imposant corpus, qui défiait la saine raison par ses représentations étranges, son exubérance symboliste sexuelle et ses conceptions parfois tout juste athéistes, continuait de susciter l'ire, voire l'irrespect des philosophes. C'est pour y répondre que le génie judéo-italien Moshe Ayyim Luzatto écrivit son plaidoyer le Philosophe et le Kabbaliste. Luzatto fut un esprit éminemment doué, qui attira sur lui l'attention des orthodoxes, lesquels le soupçonnaient de se considérer comme une sorte de Messie. Ils le contraignirent à cesser ses écrits et

Dans ce texte on voit un partisan des kabbalistes désireux de prouver la véracité et la légitimité de sa doctrine. Il y parvient d'une certaine manière, même s'il n'apporte pas de réponses aux questions des vrais philosophes. Il est évident que les critiques d'Elya Delmédigo et de Léon n'oriente pas vers un diagnostic de Modène, pour ne citer que ces deux auteurs, conservent toute leur vigueur. Il n'en est pas moins vrai que le Zohar est le seul écrit apocryphe juif à avoir acquis l'aura d'un 1791 et 1815, 7 000 paroisses texte canonique : l'ame juive a pré- avaient disparu, les effectifs du

Maurice-Ruben Hayoun

(1) Interprétation homélétique des

### La déchirure et le raccommodage

Quelques années auparavant, le

réformé Guizot avait été ministre de l'instruction publique (1832-1837) et il était président du conseil au moment où éclata la révolution de 1848, la monarchie de Juillet ayant constitué une période faste pour le protestantisme français. Celui-ci s'était numériquement affaibli sous le régime de la Révocation. Mais il avait survécu grâce à une stratégie de défense passive et à la complicité sur le terrain d'un certain nombre de catholiques. La restitution de leur état civil en 1787, les décisions de la Constituante et la loi d'avril 1802 réintégrèrent pleinement les luthériens d'Alsace et les réformés de l'intérieur dans la communauté française, le droit de réunir des synodes régionaux et nationaux ne leur ayant toutefois été rendu qu'en 1871.

La période 1787-1880 fut donc une séquence de remontée pour le protestantisme français. Il fut, certes, partagé, et parfois vivement, entre des courants opposés ; «revivialistes», d'un côté, libéraux de l'autre. Mais le foisonnement des associations et des institutions qui naquirent en son sein de déclin

Celui-ci s'appliquerait-il au catholicisme français du XIX siècle? Rien n'est moins sûr. Entre clergé avaient diminué de 45 %, et il fallut attendre 1824 pour que chaque diocèse ait son évêque sur place. Mais vint ensuite la reconstruction. En 1828-1832, on ordonnait quelque 2 000 prêtres par an.

Jésuites, bénédictins et dominicains se reconstituèrent. Quantité d'églises furent bâties ou rebâties dans le style néogothique. En 1876. six filles sur dix en France étaient instruites par des religieuses. A la mort de Pie IX, les trois quarts des effectifs missionnaires dans le monde étaient fran-

Le XIX<sup>a</sup> siècle a été chez nous l'époque du curé d'Ars et de Pauline Jaricot, des congrégations enseignantes et hospitalières, des apparitions, des processions et des indulgences. Mais il a vu s'effectuer une double polarisation. D'une part, les régions de fidélité et de forte natalité, à l'Ouest, à l'Est et dans les hautes terres du Massif Central, se sont de plus en plus différenciées des zones tièdes ou hostiles à faible natalité. D'autre part, la religion et l'assistance à la messe se sont féminisées de façon croissante. En outre, le clergé s'est ruralisé et la romanisation du catholicisme s'est accélé-

Tandis que se produisait cette évolution contrastée, des socialistes révaient d'une religion de l'humanité, des liturgies républicaines se développaient, les statues de Marianne se multipliaient. Naissait enfin un culte nouveau dans une sorte de « repli familial»: celui des morts, dans des cimetières périphériques. Toute une partie de la population française, en 1880, avait pris ses distances avec l'Eglise. S'était-elle déchristianisée? Même aujourd'hui, il est encore trop tôt pour répondre à cette difficile question.

Jean Delumean

Jean-Paul II

ie i.

üΉ

free .

J.

LENCHO:

Win Frossard M Std 541.

> 三十二 机冷糖 概章 and the second A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

CALL STREET, S

· 人名英格里

Un entretien avec le théologien suisse, pour qui « il est impossible d'avoir la paix entre les nations sans la paix entre les religions »

Théologien suisse, de langue allemande et travaillant en Allemagne à Tübingen, Hans Küng, privé de sa chaire d'enseignement par Rome en 1979, est devenu l'un des plus fervents avocats du dialogue interreligieux. Après le Christianisme et les religions du monde (1986). après Une théologie pour le 3. millénaire (1989), Hans Küng vient de publier, toujours au Seuil, Projet d'éthique planétaire. La paix mondiale par la paix entre les religions (1).

100

ere jake.

£ ---

7.58° 20

6<u>-</u>4 . 2

8 8 650

100

رخشيس داراتي

. <u>1</u> 12 . . .

ومقواء ومصا

4 Park 1 1 1 1 1

1.00

 $L_{L_{L_{1}}}^{-1}/L_{L_{1}}^{-1} \rightarrow 1$ 

 $H_{\mathcal{F}} \stackrel{\mathrm{def}}{=} \mathcal{F}_{\mathcal{F}} = \mathcal{F}_{$ 

g 7 4

the section of

Aug - Link

4 May 1 1 5 5 3

Same Same

 $|\phi_{ij}|/|\phi_{ij}| = |\pmb{\ell}_{ij}|$ 

الرامها حواقع

**没有的一个**。

gental been

en vysa – e

Witness Forms

 $\chi_{\Phi} = \frac{1}{2} \pi^{-1} + \frac{1}{2} (A^{-1})^{-1}$ 

1.00

. . . . . . . . .

The Market of

Mr. There's

A. 24. 24. -1

a the Francisco

and the same

**#** # \*

AS and the

PROPERTY.

....

ed 🐲 idea 🔫 e

mile was

-

« N'est-il pas insensé de parier sur une paix des religions, alors que la plupart d'entre elles paraissent disqualifiées par la société moderne et connaissent des réflexes identitaires et des poussées de fondamentalisme? N'avezvous pas l'impression de ramer à contre-courant?

- Un chercheur, par définition, ne cherche pas à suivre le courant. Il dit ce qu'il estime être sa vérité et en quoi elle est urgente pour son temps. La mienne est qu'il est impossible d'avoir la paix entre les nations sans la paix entre les religions.

» Est-ce un combat perdu d'avance? Les religions ne sont pas toutes réactionnaires et à côté des affirmations fondamentalistes, demeurent des courants modérés et ouverts. Les responsables religieux n'ont-ils pas «deux âmes dans le même corps»? Prenez le cas du pape Jean-Paul II : dans sa campagne de « réévangélisation » de la nouvelle Europe, il réaffirme puissamment l'identité catholique romaine, mais c'est le même qui milite pour les droits de l'homme brisés, par le communisme, qui fait des pas vers les juis ou les musulmans, qui, en 1986, convoque une réunion à Assise où, pour la première fois dans l'histoire, le pape et tous les responsables des différentes religions prient ensemble, au même niveau, pour la Croates avaient quarante ans pour

paix. Il faut maintenant aller plus loin et faire travailler ensemble ces mêmes religions sur les conditions de ce que j'appelle un « éthos planétaire », c'est-à-dire une éthique universelle, applicable à des domaines aussi divers que la science, l'armement, l'environne-ment, la technologie, les rapports sociaux et bien sûr la paix.

- La tendance à l'«affirmation fondamentaliste » se fait toutefois davantage entendre que l'autre, plus ouverte à la société moderne?

- Certes, mais de même que je rencontre nombre de juifs très ouverts à une solution de la question palestinienne, de même, quand je vais en Algérie, au Maroc, en Egypte pour parler du développement de ces pays, je rencontre rarement des musulmans qui souhaitent un retour au Moyen Age.

» Entendons-nous bien : je ne défends pas une position de neutralité. Je dis qu'au contraire, l'ouverture au dialogue et la fermeté de la foi ne s'opposent pas et qu'il est plus facile de parler avec un juif ou un musulman croyant et convaincu, si on est soi-même un chrétien croyant et convaincu. Invité en Arabie saoudite, j'ai pu vérifier qu'il est possible d'avoir, avec des théologiens musulmans très conservateurs, des discussions serrées sur des dogmes aussi ardus que l'Incarnation et la Trinité. Cela me confirme dans l'idée que le dialogue théologique est plus facile que la confrontation politi-

> La « règle ďor»

- Mais ce que rons dites n'est-il pas démenti tous les jours par l'impuissance de deux confesons chrétiennes - catholique en Croatie et orthodoxe en Serbie - à faire la paix en Yougoslavie?

 Bien sûr, il ne faut pas attendre d'être au milieu de la guerre se parler. Si après 1945 ils avaient fait leurs comptes des crimes commis, ils auraient pu raisonnablement planifier leurs difficultés et peut-être se donner les movens

» Alors je ne dis pas que les religions ont, à elles seules, les moyens du retour à la paix ou au'elles doivent chercher à se substituer à l'action des hommes politiques ou des diplomates. Je dis seulement que si des hommes comme Charles de Gaulle, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi n'avaient pas été des personnalités de profonde conviction morale et religieuse. des nations qui depuis toujours sc sont fait la guerre en Europe n'au-

raient jamais su faire la paix. » Une conviction religieuse peut, en effet, fonder une réconciiation qui n'aurait jamais été possible sans elle : je pense au rôle prophétique joué par l'Eglise pro-testante allemande, par Mahatma Gandhi en Inde, Martin Luther King aux Etats-Unis, par Desmond Tutu et Bayers Naudé en Afrique du Sud. Je pense à la résistance des Eglises au communisme en Europe centrale et orientale, à celle des catholiques aux Philippines et en Haïti sous la dictature, etc. Je cite des hommes de paix religieux, mais attention, la pire des choses serait de réouvrir ici des fronts entre cléricaux et anticléricaux. Le programme d'éthique universelle que j'appelle de mes vœux suppose la collaboration de tous, croyants et non-

- Ne confoadez-vous pas la religion avec une sorte de morale miverselle?

croyants.

 Avoir une éthique pour l'humanité entière ne suppose pas que les religions renoncent à leur pro-pre éthique et à leur propre iden-tité. Au contraire, l'éthique planétaire suppose la contribution de chaque religion avec ce qu'elle a de plus spécifique. Les boud-dhistes, les hindouistes ont, par exemple, une conception reli-gieuse plus cosmique que les traditions sémitiques qui, elles, ont une autre conception de l'homme. Dans ce dialogue, les juifs défendront l'importance du Décalogue, les chrétiens celle d'une réconciliation qui n'est iamais, je le répète, l'affaire des faibles, mais toujours celle des forts. Chrétiens polonais et chrétiens allemands. après la guerre, ont pu se réconcilier. Israéliens et Palestiniens auraient sans doute à méditer leur

» Mais j'explique dans mon livre que le lot commun de toutes les religions, c'est un comportement responsable à l'égard de soimême et du monde. C'est la «regle d'or» de Confucius. On la retrouve dans les obligations sociales et culturelles qui structurent la vie de l'hindou, dans l' « impassibilité » boudd/rique, dans les commandements de la Thorah, comme dans le message (lu Christ,

~ Vous écrivez dans sutre livre que l'unité spirituelle de l'Europe que vise Jean-Paul II est une « utopie rétrograde ».

- Si le but est de restaure, une sorte de chrétienté médié vale, même appuyée sur des moyens modernes de communication. alors j'ai peur, en effet, qu'il s'agisse d'une utopie. Les pays d'e langue allemande ont été profondément irrités par des nominations d'évêques imposés par Rome, par la condamnation des théologiens les plus ouverts, par des déclarations sur l'éthique sexuelle, la place des femmes dans l'Eglise, le célibat des pretres. J'espère qu'il reste dans le monde un nombre suffisant d'évêques pour croire encore aux grandes intui-tions du concile Vatican II (1962-1965) qui, après une violente période d'antimodernisme et d'antiprotestantisme, avait voulu intégrer, précisément, les éléments les plus positifs de la Réforme et de la modernité.

> « La dictature noire »

- N'êtes-vous pas sensible toutefois à la victoire de la liberté religieuse dans les pays de l'Est, à laquelle le pape a sans doute contribué?

A la différence de beaucoup d'Allemands, je n'ai jamais cru. pour ma part, que le mur et la division du pays en deux seraient éternels. Je n'ai jamais cessé, à ma place, de me prononcer pour la liberté religieuse et de résister au régime communiste totalitaire. Sans doute parce ou étant suisse. i'ai toujours en une aversion profonde pour toutes les dictatures, qu'elle soit brune, rouge, mais

» Je ne veux pas sous-estimer l'importance de la politique de Jean-Paul II en Europe orientale, mais tout le monde sait qu'avant Gorbatchev, elle ne débouchait pas sur des résultats très positifs. que l'Eglise à vaincu le communisme : c'est avant tout le communisme qui a fait faillite. Mais s'agirait-il d'une victoire même partielle, que l'Eglise en perdrait le fruit, si elle cherchait à imposer un modèle clérical comme celui de la Pologne, un pays où, rappelons-le, l'Eglise interdit la contraception et où le taux d'avortement est le plus élevé en Europe. »

> Propos recueillis par Henri Tincq

La coexistence selon l'islam

A la différence d'autres fondateurs de religion, Mahomet a prévu un statut

# Les actes de l'apôtre

PAUL APOTRE de Simon Légasse.

Le Cerf. 270 p., 150 F. **SAINT PAUL** 

de Marie-Françoise Basley Favord, 440 p. 150 F. HISTOIRE

**DE L'APOTRE PAUL** d'Henri-Dominique Szijrey. Le Cerf. 204 p., 75 F.

L'apôtre Paul suscite des passions contradictoires. Champion de la prédication aux non-juifs, il a contribué à la rupture entre le christianisme naissant et le judaisme. Les gnosti-ques de l'Antiquité lui en ont su gré et ont abrité sous son autorité leur violent antijudaisme religieux. D'autres, Juifs restés fidèles à la foi de leurs pères. ont éprouvé quelque rancune envers ce Juil fier de ses origines, mais, en définitive renonrant à imposer les observances a ux paiens. Quant aux chrétiens d' aujourd'hur, ils évoquent avec cir conspection les démèlés de

Pau I avec la synagogue.

Cumment échapper au procès d'intention à propos de l'apôt: e Paul ? Certaines causes sont vite jugées : lorsque Gérald Vessadié fait un tableau charlat; inesque de Paul, il apparaît que toute ressemblance entre le héros de son roman et 'un personnage ayant existé ne saurait être que for-tuite (1). Mais le premier biographe de l'apôtre - le premier d'une longue série l - le méde-cin Luc dont le nom est associé aux Actes de s Apôtres et au Troisième Evar gile, a. sans nul doute, déjà interprété les faits et gestes qu'il r apporte. A-t-il composé une scirte de roman de Paul?

> Biograp.he ou discip.le

Deux savants vienrient de se pencher sur la nécess aire critique des Actes. Simon . Légasse, avec prudence et perspicacité. dans un Paul apôtre, ciont le titre dit bien le parti biog raphique de l'auteur, et, derni ère en date de ces biographes, l'historienne Marie-Françoise Ba slez, dans son Saint Paul. Certes. nous disposons par aille urs d'epitres qui p témoignage direct de l'apôti e. Mais elles sont peu explicitos sur les faits, bien connus de 'épistolier comme des destinataires: leurs intentions sont avant tout spirituelles. Pour les événements, les milieux sociaux, les documents contemporains, surtout des inscriptions, attestent la réalité des personnages qui passent dans les Actes et l'exactitude de la peinture qu'ils font de la société.

Peu avant la somme touffue de Marie-Françoise Baslez, était

Paul, fort différente dans sa conception, par le père Henri-Dominique Saffrey, historien de la philosophie. Le savant auteur a eu la coquetterie de no donner dans son livre que des rélétences aux sources bibliques. Ce que l'ouvrage y perd en erudition visible, mais non en sareté, il le gagne en élégance et en facilité de lecture. Une plume entrainanto meno parallèlement les deux itinéraires, missionnaire et soirituel, de Paul et de belles citations donnent une image vivante, non soulement de ses relations avec les communautés qu'il évangeli-sait, mais aussi de la foi qu'il leur transmettait, cotte foi qui est un peu la grande absente du Saint Paul. malgré son titre.

La comparaison de cos deux respectables et dissemblables ouvrages montre quelles divergences restent possibles. Pur exemple, comment apprécier le comportement de la foule à Corinthe, après que le gouverneur a refusé de juger Paul accusé par les Jufs? Elle rosso a Sosthène, la chef de la synagogue ». Sosthène est-il le chef des accusateurs (Honri-Dominique Saffrey) ou un disciple juif de Paul connu par les épîtres (Marie-Françoise Baslez) ? La deuxième venue de Paul à Corinthe a-t-elle suscité a de grandes retrouvailles fraternelles > (Henri-Dominique Saffrey), ou fut-elle « assombne et écourtée par les manœuvres des chrétiens juits » (Marie-Françoise Baslez)? Marie-Françoise Baslez sug-

gère (après d'autres) une interprétation symbolique du « Chemin de Damas », à partir d'un texte essénien, l'Ecrit de Damas. Après sa conversion, Paul est allé en Arabie. Pour Marie-Françoise Baslez, c'est une retraite au désert où vivait la secte juive marginale des Esséniens. A-t-il reçu d'eux une catéchèse? On objectera que, pour les Actes (9,20) et pour l'intéressé lui-même (*Gal*, 1,17), sìtôt converti, il se met à enseigner. Son public devait se trouver dans les grandes villes de l'Arabie d'alors, comme Bostra. Paul avait assimilé la doctrine des chrétiens en eux, au temps où il était persécuteur. Henri-Dominique Saffrey, lui, fait peu de place à une influence essénienne sur ce pharisien bon teint.

On n'a pas fini de discuter autour de l'apôtre Paul... ni de s'en nourrir. Peut-on se faire son biographe, sans devenir preu ou prou son disciple?

Pierre Chuvin

1) L'Incendiaire Vie de Said, apôtre, de G érald Messadié, Robert Laffont, 500 p., 130 F.

# Jean-Paul II selon Frossard

LE MONDE DE JEAN-PAUL II d'André Frossard. Fayard, 172 p., 79 F.

Plus papiste que Frossard... L'académicien ne se défend même plus d'être un inconditionnei de Jean-Paul II. «Il faut bier que nous soyons papistes, écrit-il avec effusion. Duisdue vous ne l'êtes pas. » De cette pétition de principe, il ressort toutefois une confusion sur le genre littéraire de son dernier livre. Est-ce du Jean-Paul II? Est-ce du Frossard? Est-ce du Jean-Paul II interprété et joué par Frossard? On ne sait trop, mais le billettiste du Figaro oue de cette ambiguité pour offrir une sorte de méditation sur la marche du monde, qui nous conduit de Moscou à Bagdad, de l'Europe au Proche-Orient, de la guerre du Golfe au réveil des nationalités, avec le pape comme chef d'orchestre et comma

Le point de départ de l'ouvrage - mais André Frossard s'en ávade au tiers du parcours - est la victoire que le premier pape slave de l'Histoire aurait remportée sur le communisme. Victoire aux points de l'« Eglise blanche » (Rome) contre l'« Eglise rouge » (Moscou). Victoire de l'esprit, que Jean-Paul II partage avec des dissidents comme Soljenytsine, ce « David de goulag », et tous les croyants sous le joug commu-niste. C'est la faiblesse de son anthropologie qui a tué le marxisme. C'est le crime du communisme d'avoir tué l'esprit : « C'est lui qui en est mort.

Cette thèse relève de l'acte de foi autant sinon plus que de l'analyse géopolitique. Mais André Frossard est ici exégète plus du historien. Il va droit au cœur du message de ce pape : réhabili-

ter la morale dans un monde moderne qui, en voulant tuer Dieu, a fini, à Auschwitz et au goulag, par tuer l'homme. Toute l'action de Jean-Paul II découle de ce ressort initial. Morale des droits de l'homme, fondés par Dieu : «Le christianisme est la lanque maternelle des Européens et la langue des droits de l'homme est un dialecte dérivé. Morale du pardon (« Aime ton ennemi») dans la guerre au Proche-Orient, qui inspire à André Frossard ses pages les plus superbes sur les Juifs et les Arabes : «En Palestine, écrit-il, c'est une souffrance (NDLR : le peuple hébreu] et une misère [le peuple arebe] qui sont en présence, et ils ne se voient pas. » Même morale de la vie, enfin, contre l'avortement, qui vaut au papa d'être si souvent incompris : ∢Que l'on n'ait pas le front de nous présenter cette manière sanglante de résoudre une difficulté de la vie comme une œuvre de blenfaisance l 🛊

Ce livre est une protestation contre les dérives de la science et de la médecine, contre la religion des Lumières et de la raison, contre le désert de la culture contemporaine, contre les théologiens qui cherchent à « plaire au monde s, alors que le pape, lui, ne cherche à « plaire qu'à Dieu ».

Livre sombre, pessimiste, sur les déblités du temps et les infirmités de l'homme. Livre qui va enchanter ou agacer le lecteur. Au convaincu, il n'apprendra rien Au sceptique, il ouvrira une clé sur le mystère d'une foi à laquelle pourrait s'appliquer la formule d'un ecclésiastique américain qui ne déplairait pas à André Fros-sard : «Le rôle de l'Eglise n'est pas d'avoir raison quand le monde a raison, mais d'avoir raison quand le monde a tort. >

pour les « infidèles », mais celui-ci fut souvent violé et il est aujourd'hui anachronique LES CHRÉTIENTÉS D'ORIENT ENTRE JIHAD ET DHIMMITUDE VII-XX SIÈCLE,

de Bat Yeor. Le Cerf, 529 p., 199 F.

D'origine judéo-égyptienne, Bat Yéor vit depuis longtemps en Suisse romande, où le climat est propice à l'étude. Car son travail, même s'il est éclairant pour des situations politiques ou humaines actuelles, politiques ou humaines acrueiles, repose avant tout sur l'étude patiente de textes anciens, juridiques ou historiques. Ainsi, en 1980, elle nous avait donné le Dhimmi, profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe (Anthropos, ele Monde des ligrese du 24 octobre 1980)

livres» du 24 octobre 1980). Le dhimmi, c'est-à-dire l'israélite ou le chrétien vivant sous une autorité musulmane qui lui garantit, Béchir Gémayel) sont tombées un exercice de son culte mais sans aucun proselytisme ni manifestations extérieures. An avantation de la description de la

une musulmane), tandis que le musulman peut, lui, épouser de droit une juive ou une chrétienne, le tout reposant sur cette réalité : l'essentiel du pouvoir politique est exercé par des mahométans.

(I) 248 p., 120 F.

Ce statut relativement privilégié à l'époque médiévale fut, après la colonisation islamique de l'Asie, étendu de jure en Perse aux zoroastriens et de facto, encore que pas toujours, aux hindous. Les athées et les païens n'avaient, n'ont en vertu de la loi coranique, théoriquement, que la ressource de se convertir à l'islam s'ils veulent conserver la vie et leurs biens. Si des dispositions comme l'exclu-

sion du service militaire et le paiement de l'impôt de la dhimmitude (terme forgé par seu le ches de la résistance chrétienne libanaise tions extérieures, en payant un Mehemet Ali en Egypte, d'autres impôt spécial ajouté aux autres traits de ce statut, aujourd'hui ana-taxes, en étant dégagé de toute obli-gation militaire et en acceptant de tient à la Déclaration universelle des

ne jamais pouvoir briguer la main droits de l'homme, ont survéeu, ques companybles, recense les muld'une «vraie croyante» (c'est-à-dire même en Turquie, Algérie ou tiples violation s par les pouvoirs ou Ataturk, les chrétiens d'Ankara «charte» des chimmis et donne, n'ont plus le droit d'avoir une église dans la seconde moitié de son livre. à eux (1), les musulmanes même non algéricanes n'ont pas en prin- gines montrant ce que fut, ce qu'est Algérie un non-musulman en vertu est dommage d'aille urs que l'auteur d'une circulaire gouvernementale de ait arrêté son travail au génocide des 1967, et Boutros Boutros-Ghali, qui Arméniens (1896-1922). vient d'être choisi comme nouveau numéro un de l'ONU, n'avait jamais pu, paradoxalement, être que le numéro deux de la diplomatie égyptienne...

Dans un ouvrage très dense, Bat pelles pourvues de chapeleins-diplo-féor décrit des situations histori-Yéor décrit des situations histori-

Egypte. Ainsi depuis le très laïque les foules musulmanes de la une série de textors de diverses oricipe l'autorisation d'épouser en encore quelquefois la dhimminule. Il

Jean-Pierre Péro ncel-Hugoz

(1) Il a fallu que des puissances catholiques comme la France ou l'It'alie ouvrent dans leurs ambassades à Ank. V2 des cha-

Le Grand Prix de L'ACADÉMIE EUROPÉENNE DU LIV RE récompense chaque année l'auteur, de préférence encore inconnu, d'une œuvre littéraire inédite Toutés les œuvres sélectionnées Romans - Nouvelles - Essais - Poésie - Théstre sont publiées et diffusées après établissement d'un contrat régi par la loi o'u
11 Mars 1957 sur la propriété l'ittéraire et bénéficient d'une véritables
promotion après de tous les médias: promotion suprès de tous les médias : Radio - Télévision - Presse - Jury Littéraires

Les manuscots sont à adress L'ACADÉMIE EUROPÉENNE DU LIVRE-ÉDITEUR

17, rue de Galilée - 75116 PARIS - Tél.: (1) 47 80 11 08

# Le couvent et le cargo

Deux récits en forme de journaux intimes de Paolo Barbaro deux évocations minutieuses d'un univers clos et marginal

#### **JOURNAL A DEUX**

de Paolo Barbaro. Traduit de l'italien par Muriel Gallot, Verdier. Collection a Terra d'altri », 192 p., 98 F.

RETOUR A USHUAIA de Paolo Barbaro. Traduit de l'italien par Claude Bonnafont. La Découverte, 364 p., 95 F.

Si Robbe-Grillet a abandonné son métier d'agronome pour se consacrer à la littérature, le Vénitien Paolo Barbaro n'a pas renoncé à celui d'ingénieur qu'il exerce parallélement à sa carrière de romancier et de critique. En cette période faste de traductions pour la littérature italienne, on ne s'étonnera pas que ce cas singulier n'ait pas échappé aux animateurs de l'excellente collection « Terra d'altri », à laquelle on doit, outre ia publication des principaux poètes contemporains Bertolucci Caproni, Luzi et récemment Screni, la redécouverte de grands prosateurs, comme Bonaviri, Ginevra Bompiani, ou Dessi.

Pas plus que ces derniers, Paolo Barbaro n'est un romancier traditionnel. Narrateur minutieux et lent, il n'hesite pas à sacrifier l'action au climat, les situations aux sinuosités psychologiques. Son style dépouillé, limpide, sa démarche rationnelle, tranchent sur ses contemporains, et l'on comprend qu'il trouve naturellement sa place chez un éditeur particulièrement attentif à la sensibilité poétique des écrivains italiens.

Journal à deux fait entendre deux voix : celle d'une religieuse tourmentée et celle d'un géomètre que la mort menace. L'homme, Dario, a été chargé de procéder à des travaux de rénovation dans le couvent de la région de Padoue où vit une petite communauté de

LE MYTHE ET L'EMPIRE

DANS LA LITTÉRATURE

de Claudio Magris.

Maric-Noëlle Pastureau.

L'Arpenteur, 420 p., 140 F.

**AUTRICHIENNE MODERNE** 

Traduit de l'italien par Jean et

N'en finira-t-on donc jamai's

avec le mythe des Habsbourg ? La lassitude ne nous gagner-



Paolo Barb aro, romancier-ingénieur

note d'une part la progression du chantier et de l'autre ses observations sur l'univers interriporel dans lequel il pénètre. La supérieure, sœur Adriana, de son côté, s'interroge sur le sens de l'a vie communautaire que vient 'croubler l'arrivée intempestive de l'équipe.

Les deux voix ne. s'écoutent pas, ne se répondent pas. La religiouse conclut: «On n.e peut pas servir Dieu et Mamm: n - et le couventouvert aussi est nécessairement du côté de Mamr von. » Poursuivant la logique du renoncement au monde, elle se retire même du couvent trop, ancré dans le siècle et choisit d'accompagner les mourants dans un asile « à la limite de l'humain».

Ce livre d'un pessimisme noir nonnes. Il tient son journal où il aborde u.r. thème qui a été souvent

traité au cinéma et en littérature : cela va du mélo flamboyant Black Narcissus, où un couvent perdu dans l'Himalaya est bouleversé par la troublante présence d'un aventurier sensuel et bon vivant. au roman contemplatif et secret de Patrick Drevet, les Gardiens des pierres (1). Mais si les moines et les bonnes sœurs font partie du paysage italien, on était à vrai dire, depuis l'épisode de la religieuse de Monza, dans les Fiances de Manzoni, peu habitué à une réflexion grave et profonde (et, inutile de le préciser, dénuée de toute grivoiserie) sur la vie monacale. Toutefois, sans réclamer le rire de Boccace, on neut reprocher à ce roman un peu monocorde son absence radi-

> « La chose la plus douce du monde »

cale d'humour et un sérieux qui

La boulimie italienne des éditeurs français fait que sort presque simultanément sous une autre étiquette un deuxième ouvrage de Barbaro rédigé selon le même principe du journal intime. Il s'agit ici d'un voyage en cargo entre Plymouth et la Terre de Feu. Une fois encore, le romancier décrit un univers clos et marginal qui juge le monde environnant et qui s'abstrait du temps. La protagoniste, Gretel, retourne en Argentine où sa tamille d'origine istrienne s'est réfugiée et où elle a elle-même vécu avant de s'installer dans le Devon. Elle va retrouver sa fille, ancienne opposante politique longtemps portée disparue et récem-ment retrouvée. Sur le cargo dont elle est l'unique passagère, Gretel vit un amour fulgurant avec l'offi-

cier des machines, un Slovène. Gretel, qui n'a plus aucune attache, ne place son identité que dans le voyage. Le fil du temps ne constitue plus un processus chronologique. « En langue quechua, le futur englobe tout, y compris ce qui se trouve derrière nous - damatan et pas seulement ce qui est devant. " Cette réflexion se poursuit sur l'éternelle errance de populations migratoires, celles de la nouvelle Europe : « Nous sommes seuls, nous les émigrés, les réfugiés, l'eurotrash, seuls à nous souvenir. Seuls à être constamment et simultanément le passé et le présent; peut-être aussi l'avenir si nous nous

accordons: si nous recommençons ù nous accorder. » Outre l'envoûtante poésie du voyage, qui rappelle un beau récit de Bernard Mathieu, Cargo (2), la mélancolie de ses analyses, très « fin de millénaire», donne à ce roman remarquablement structuré une tonalité unique. Et les pages où la narratrice décrit ses étreintes avec son amant sur cette nef errante hors du temps, hors de toute frontière, sont particulièrement émouvantes et justes : « Pourauoi les êtres humains ant-ils besoin de cet échange, de sentir l'un contre l'autre la peau, le ventre, les plis du corps? Ce qui est la chose la plus douce au monde, celle que nous désirons entre toutes et vou-

lons faire si longuement. René de Ceccatty

(2) Denoël.

# La solitude de Sereni

L'expérience de la captivité est au centre d'un travail poétique qui repose sur une quête passionnée de l'unité

LES INSTRUMENTS HUMAINS (Gli strumenti umani), de Vittorio Sereni. Traduit de l'italien par Philippe Renard et Bernard Simeone, Préface de B. Simeone, postface de Ph. Renard, Verdier, édition bilingue. 274 p., 120 F.

D'où vient la poésie? De quels lieux de soi le poème émerge-t-il et comment justifie-t-il sa nécessité? A ces questions, Vittorio Sereni n'aurait probablement pas été en mai de répondre. Il aurait même apporté une réponse précise, solide, argumentée; d'une certaine façon son œuvre est cette réponse et s'éclaire de l'être.

Sereni occupe, dans le si riche paysage poétique italien de cette seconde moitié du siècle, une place particulière. Sa démarche, si elle prend en compte et intègre histoire, les traditions littéraires t l'œuvre des grands contemporains, est demeurée solitaire et

Né en 1913 à Luino sur le lac Majeur, Vittorio Sereni publie son premier recueil, Frontiera, en 1941. Encore marqué par la fréquentation de l'avant-garde poétique (Ungaretti et Montale principalement), et des «hermétiques» de Florence (Luzi, Gatto), le poète lombard n'a pas encore accédé à la pleine expression de cette singularité. Officier d'infanteric au début de la guerre, en Grèce occupée puis en Sicile, Sereni est fait prisonnier, en juillet 1943, par les Américains et transféré en Afrique du Nord, sans avoir vraiment combattu. Il y restera, en Algerie d'abord, puis au Maroc, jusqu'à la

De cette expérience centrale de la captivité, de ce vide subjective-ment ressenti, le Journal d'Algèrie, publié en 1947 et traduit ici avant les Instruments humains, dresse le constat. Ne nous méprenons pas prend dans les poèmes de Vittorio 11 décembre 1987).

sur ce dernier terme : au-delà des circonstances historiques, ou plutôt à travers celles-ci, c'est le monde intérieur de l'auteur qui se profile pour former la trame des poèmes. Le regard de Sereni tente de saisir, à la lisière de ce monde, le profond bouleversement qui l'impressionne, qui affecte les êtres, les choses, et jusqu'au paysage. « Rit un clair fantome / là où ètait la sentinelle / et la colline / se voile de nos esprits / absents. déserte, immémoriale.»

L'inspiration de Sereni n'est nullement hasardeuse, nullement soumise aux vagues effets de l'humeur. Une nécessité intérieure, presque une injonction, préside à sa démarche. Le poème tente de rassembler les éléments sensibles. intellectuels et spirituels, à partir desquels une émotion fut ressentie et continue d'être vécue.

> Un édifice patient

Ce rassemblement ne reconstitue pas une continuité artificielle ou idéale, ne procède pas davantage par juxtaposition ou collage des éléments. Il intègre au contraire les ruptures, les écarts, dans l'unité - toujours à inventer - du poème. Cette unité cherche aussi, passionnément, rigoureusement, à devenir celle de l'œuvre entière. D'où, à l'intérieur d'une recherche formelle jamais gratuite, un constant ieu de renvoi d'un poème à l'autre, d'un livre à un autre -; d'où les indications de date, de lieu... Rien ne se perd dans l'aléatoire, le contingent, mais trouve place dans un édifice patient. L'espace émotionnel ini-tial reste l'horizon du poème. Jamais perdue, la commotion première - l'expérience de la captivité, vécue comme retrait forcé de l'action collective - est retrouvée dans le temps du travail poétique.

Cette dimension existentielle

Sereni une tonalité grave. L'ironie, le scepticisme, peuvent être des points d'arrivée. Ils ne sont jamais des présupposés. Évoquant dans un poème saisissant « le premier tué à plat ventre sur la plage de Normandie», Sereni substitue au pathétique immédiat, à l'héroïsme de surface, une vraie profondeur d'humanité. Il ne s'absente pas du poème pour désigner l'événement, mais, à travers lui, souligne sa propre présence, son interrogation, son angoisse.

Dix-huit années séparent le Journal d'Algèrie des Instruments humains, publié en 1965. Sereni est alors directeur littéraire chez Mondadori. Il traduit Williams Carlos Williams et surtout René Char. En 1981, deux ans avant sa mort, paraît Étoile variable (1), son troisième et dernier grand livre de poèmes. L'extrême parcimonie n'est pas un accident, elle est au cœur du travail poétique de

Les Instruments humains fait plus que s'inscrire dans la continuité du précédent recueil. Le retour aux thèmes et aux lieux, les renvois au Journal d'Algérie, les répétitions, les citations, composent les multiples aspects d'un unique paysage poétique. Plus encore que dans les poèmes du Journal, les significations se font riches, inépuisables. L'expression à la fois se tend et se fait plus libre. La complexité est à la mesure de l'expérience accumulée, n'est jamais obscurité, preciosité: « Il y avait tous les visages, ou presque, de ma vie / y compris ceux des disparus / et d'autres déià en vue / là-bas. à deux pas de la frontière / pas encore dans les parages de la mort.»

Patrick Kéchichian

G.T.

(C)

<u> 1</u>:--

# Un amour de Lorenzo

Le dernier roman de Moravia est une étude « clinique » sur la jalousie qui se transforme en légende africaine

LA FEMME LÉOPARD

d'Alberto Moravia. Traduit de l'italien par René de Ceccatty Flammarion, 200 p., 108 F.

Le roman qu'Alberto Moravia venait d'achever avant de mourir aurait pu s'intituler « la Jalousie ». C'est une étude presque clinique, tant elle est sèche, acérée, d'une obsession. Lorenzo imagine que sa femme Nora le trompe avec Colli, le propriétaire du journal où il travaille. Emporté par sa volonté folle de savoir, il soumet Nora à la question, la somme, dans une enquête maniaque, de rendre

compte de la moindre de ses

Avec une sorte de pitié ironique pour son personnage, Moravia analyse toutes les phases de cette tyrannie du soupçon. Il suffit à Lorenzo de surprendre un clin d'œil échangé par Nora et Colli au cours d'un dîner; aussitôt s'emballe un mécanisme halluciné : celui des différentes hypothèses «toutes également douloureuses » qu'il envisage sans trève. En s'obstinant à se représenter Nora dans les bras de Colli, Lorenzo devient un voyeur torturé. Il puise une jouissance amère dans la mise en scène d'une sensualité fictive qui, à la fois, l'excite et l'accable.

Moravia ne fait pas seulement de la jalousie une maladie du désir; elle devient, avec lui, une perversion du temps. Comme s'il s'agissait de prendre de vitesse la douleur d'une révélation qu'il attend, redoute, et peut-être secrètement espère - ne serait-ce que pour connaître l'apre satisfaction de voir ses doutes confirmés - Lorenzo décide de prendre sa revanche par anticipation. Il se plaît à désirer Ada, la femme de Colli - qui devient sa complice dans la jalousie et le

compenser, par avance, l'« outrage » présumé. Mais l'amour spéculaire qu'il noue avec Ada n'est qu'un lien mimétique et vindicatif. Lorenzo est trop lucide pour ne pas com-prendre - surtout après ses étreintes manquées avec Ada que la jalousie conduit au mépris de soi, à l'avilissement, aux débordements d'une violence qui le transforme en pantin ridicule

Le roman de Moravia pourrait n'être qu'une comédie pathétique, un marivaudage féroce, hanté et désabusé avec, en prime, quelques scènes « crues ». caractéristiques de ses derniers romans «anatomiques», où le sexe, malheureux et fragmentaire, semble exilé de la grâce

Mais il y a l'Afrique, où partent en voyage les deux couples. L'Afrique qui interdit la ruse, les parades mondaines et surexpose les sentiments. Car, comme le dit Colli - reprenant les réflexions de Moravia dans Promenades africaines, on n'est pas protégé, comme en Europe, par l'histoire, « on se précipite tout au fond, vertigineusement, jusqu'à la préhistoire ». Dans ce climat de nudité décapante, Lorenzo voudrait retrouver les racines de son amour, l'erreur d'origine, comme les voyageurs dans le désert, qui perdent leur piste et « reviennent sur leurs pas jusqu'au point de départ ».

Ce n'est pas sur une anomalie qu'il bute dans son chemin vers la vérité, mais sur un mystère. Plus il essaie de comprendre Nora, plus elle se dérobe, pareille à « un félin qui se laisse caresser par son maître et se rebelle inopinément ». Reprenant une légende africaine qui métamorphose les créatures humaines en animaux, Moravia fait de Nora la femme léopard dont les

stimule dans la suspicion - pour yeux étincellent dans la nuit des arbres. Comme la nature indifférente et tournée sur elle-même, Nora se laisse regarder, repliée sur son égoïsme qui, à force d'opacité, en devient « beau ». Le récit qui n'est plus emporté par le tourbillon d'une méfiance frénétique devient la chronique d'une impuissance, d'un découragement : l'étreinte que lui consent enfin Nora dans la lumière de la mer africaine tout en préservant l'énigme de ses relations avec Colli - ne laisse à Lorenzo qu'un goût de malheur fasciné.

La jalousie, « cette forme négative et douloureuse de la connaissance », comme l'a définie Moravia par ailleurs (1), n'est plus qu'une vaine exaspération devant le mystère de la femme indomptée, un sursaut de vaincu. Au terme de ce roman touffu, amer, crispé, - traduit avec une magnifique précision par René de Ceccatty - Lorenzo sait qu'il ne réussira jamais à soumettre la femme aimée, qu'il est condamné à se laisser déchirer par elle en beauté.

Jean-Noël Pancrazi

(1) Extrait du livre de Jean-Noël Schifano Désir d'Italie.

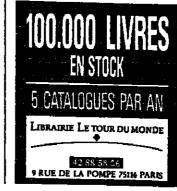

Park of the side

\*\*\* P. W. \*\*\*

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

in the contract of and the same 

\*\*\* 4 **4 4 4 4** - - 2 mans Lie mane de \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*

Connect Addition



t-ello pas à l'idée d'une nouvisile exploration de la culture virannoise? Eh bien, non! Plus on approfondit ce que fut 'l' Au-triche entre 1856 et 1935) – ce sont les dates de la nair, sance et de la mort de Freuci, mais aussi, grosso modo, cr/les qui l'apogée at les déclin d'une civilisation. - plus on eprouve de curiosité de fascination pour ce qui fuit, selon de mot de Karl Kraus, un pays pour gónies. Aussi après les études de Schorskiri, de Johnston et de Le Ridrar qui contri-buèrent à faire de Vienne le berceau de la postmodernité, il faut lire la thèser déjà classique de Claudio Maç, ris (elle date de 1963) sur le Mythe et l'Empire dans la littéra rure autrichienne

La vieille Autriche, nous dit Magris, était «bâtie sur le sable » corrime la réalité tout entière : el o donna naissance à une littérature qui, avec une lucidité désabusée, démasquait le vide de la civilisation, le nihilismo du savoir moderne. L'Autriche, c'est l'histoire d'une civilisation qui, au nom de son amour pour l'ordre, découvre le ire. Ce mythe se retrouve! sous, le visage nostalgique et séduisant de l'Austria felix (tels que l'évoquèrent Werfel, Roth et Zweig) pluto: que dans le portrait sarcastique (même s'il est tout aussi nostalgique et (¿mouvant) tracé par Musil ou ancore dans l'impalpable épiphanie du rien qu'il suggérait à Peter Altenberg.

Trois aspects du mythe res sortent de la thèse de Magris : la supranationalité - il était demandé à chaque citoyen de

de, son propre sang, – la bureaucratie – la figure du brureaucrate symbolisait une autre renonciation : celle de 'transformer en quoi que ce soit la réalité sociale – et, enfin, l'hédonisme sensuel et jouisseur - à cet égard, l'opérette, en prodiguant à satiété l'opium de l'insouciance, exprimait parfaitement le paganisme autrichien, épicurien dans son essence, catholique dans sa forme, apolitique dans son

Felix Austria

esprit et suicidaire jusqu'à la L'un des méntes de la thèse de Claudio Magris est de nous amener à découvrir les précurseurs de la scène viennoise, par exemple Ignaz Franz Castelli, qui passa sa vie dans les cafés et qui se présentait comme a docteur en sciences frivoles v et ou encore Ferdinand Raimund at Joseph Nestroy, sans oublier Franz Grillparzer, dont il raconte la surprenante amitié avec l'empereur Maximilien. usurpateur pathétique et velléitaire qui refusa de faire couper sa belle barbe habsbourgeoise à favoris avant d'être fusillé au Mexique par Juarez. On goûtera aussi les pages sur les cafés viennois, ces palais pour fainéants, dont les habitués, tous féroces misanthropes, avaient

pour se sentir vraiment seuls. besoin de compagnie. Curieusement, le livre de Magris a été reçu lors de sa parution en Italie comme une démystification, voire comme une démolition du mythe habsbourgeois. Les critiques d'alors n'avaient pas encore compris cet autre paradoxe typiquement viennois : l'adhésion par la

Roland Jaccard

\* A signaler également : Zita de l'absbourg; Mémoires d'un empire dispara. d'Erich Feigl, préface de François Fejia. Il s'agit des souvenirs de celle qui fut par son mariage avec l'archiduc Charles la dernière et ephémère impératrice autrichienne. Ed.



### LETTRES ÉTRANGÈRES

# Les justes d'André Brink

Une fresque ambitieuse du romancier sud-africain qui replace le destin de nombreux personnages, Noirs et Blancs, dans l'histoire et la violence d'un continent

**UN ACTE DE TERREUR** Tome I : Nina tome ii : Lisa d'André Brink. Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Jean Guilolneau, Stock 562 p., 120 F.; 671 p., 125 F.

e e

Minda Argan

27 mg

-, ...

Market Services

ರಿಕ್-೧೯೯೯ ನಿ

35 B

... . . . . . .

A Garage

gazara esta en el el

74- 25 ----- F --

4 44 HVTA

476 p. 1 146,343

graphic and

galaga etg saces i i

 $\zeta_{i,j}(\hat{\mathcal{S}}^{i,j},\hat{\mathcal{S}}^{i,j},\hat{\mathcal{S}}^{i,j}) = \hat{\mathcal{S}}^{i,j}(\hat{\mathcal{S}}^{i,j},\hat{\mathcal{S}}^{i,j},\hat{\mathcal{S}}^{i,j})$ 

and the second of the second

 $\exp(\frac{2\pi i}{3\pi} x^2) \propto 2^{-2\pi i \log 3}$ 

医囊性性 學

Apple Control

इंद्रालस्त्रम् स्थापितीर्थः

The second

the second

whole of the second

المرسود

Barton James Company SERVICE CONTRACTOR

Voici quelques années, le romancier sud-africain André Brink, qui, en 1968, fit le choix de quitter la France pour regagner son pays, déclarait à propos des divers types d'actions possi-bles face à l'apartheid : « Si l'on décide de rester sur place (...) on peut opter pour une action prati-que ou « efficace » (soit en jetant des bombes, soit en faisant de la politique); ou l'on peut opter pour l'écriture, qui (...) devient une forme d'action significative dans le contexte du tiers-monde (1). »

.....te

André Brink opta pour l'écriture et se tint fermement à cette solution, comme le prouvent les nombreux livres publiés, depuis Au plus noir de la nuit (2) (1974, le premier roman en langue afri-kaans, qui fut interdit) et *Une* saison blanche et sèche (3) (prix Médicis, 1980). Il n'en choisit pas moins, dans ce dernier livre, d'explorer, au cours de quelque mille pages, le mode d'action « pratique et efficace » qu'il laissa de côté.

Thomas Landman, son héros, « un rèveur toujours plongé dans ses livres, un photographe qui col-lectionnait tout ce qui lui tombait sous la main, un solitaire perdu dans ses pensées », est aussi un terroriste. S'il existe une ligne directrice dans un livre aussi foisonnant, aussi riche en thèmes, en personnages et en idées, c'est sans nul doute l'itinéraire intérieur de Landman, qui com-mença par s'écrier : « On ne me convaincra jamais, jamais, que la violence peut se justifier», pour en arriver, lors d'une sortie officielle du président, à faire explo-ser une bombe – celle-ci, le hasard s'en mêlant, ne tuera pas la personne visée mais plusieurs innocents. A ce cheminement correspond une suite de péripéties dignes du meilleur suspense, chacune provoquant l'émotion et la réflexion des personnages

Le premier tome débute par la rencontre de Thomas et de Nina, une jeune Antigone tout entière gagnée à la cause de la violence. et la préparation de l'attentat autour duquel s'affrontent déjà les opinions et les personnalités. Puis l'explosion a lieu, et le temps bascule de façon irréversible : au cours des quelque neuf cents pages qui vont suivre, les consequences s'enchaînent comme des ondes concentriques qui ne cessent de s'élargir. Parmi elles, la most de Nina - bientôt rejointe et abattue par la police qui, tel le Kalialyev de Camus, dans les Justes, était prête : « Si je ne mourais pas, c'est alors que je



André Brink : l'écriture est « une forme d'action »

rigueur avec laquelle Brink suit le

double but qu'il s'est fixé: « Même dans l'écriture, plusieurs

choix sont possibles: on peut devenir si « habile », si ingénieux,

que seule une poignée de lecteurs

inities comprendra l'œuvre; ou

l'on peut descendre au niveau

d'une propagande vulgaire. J'ai considéré avec raison ces deux

options comme indignes. Je suis

profondement persuade que, si

l'on choisit l'option littéraire dans

une situation comme celle que je

vis, «la réalité ambigue» dont

parle Barthes entre en vigueur : je dois m'efforcer d'être digne des

exigences et des complexités de l'univers sociopolitique auquel

j'appartiens. Et, en même temps,

je dois m'efforcer d'être digne des exigences de la création littéraire. Seule la qualité détermine l'effica-

mot qui pourrait caractériser Un

acte de terreur, car, si l'on peut

trouver répétitif l'usage de cer-

taines techniques narratives,

notamment le recours à des

monologues intérieurs dans des styles différents selon les person-

nages, si l'on reproche parfois à

ces personnages un certain mani-

chéisme, l'effet voulu n'en est pas

moins atteint : les ficelles sont

visibles, mais le résultat est

assuré. La tension ne faiblit pas

au cours de ces mille pages et les

problèmes posés ne manquent

pas de stimuler l'esprit. Qui peut

nier la part de tels livres dans les

De même que Bester, le capi-

taine de police, est le type du

salaud intégral, pourvu, comme il

cité.»

A partir de l'événement initial, Mais on ne peut qu'admirer la sous l'effet incalculable du choc, la vie des divers protagonistes se morcelle, se défait ou, peu à peu, se recompose suivant une perspective nouvelle; à commencer par l'existence de Thomas, dont le passé apparaît au fur et à mesure que se déroulent les épisodes de sa firite, passé évoqué en même temps que celui de ses amis et des membres de sa famille : treize générations de Landman établies sur la terre d'Afrique, dont la généalogie, constamment présente dans le texte, est retracée en détail à la fin du tome IL

#### « La qualité détermine l'efficacité »

On le voit, il s'agit d'une fresque ambitieuse qui non seulement replace le destin de nombreux personnages, Blancs et Noirs, dans l'histoire d'un continent, mais qui tente d'évoquer, autour des individus, l'espace plus vaste qui les comprend, le regard du narrateur s'approchant nant tour à tour, si bien que, du détail concret, on passe à une vision globale où les êtres et les événements deviennent insignifiants. « La nuit et l'éternité se déplacent à chaque souffle et à chaque pulsation des corps entre-lacés » de Lisa Lombard et de Thomas Landman. A l'occasion, Brink, qui connaît Shakespeare et Camus, cite aussi Tolstoi: «La réflexion sur le terrorisme aboutit volontiers à une interrogation sur la condition humaine.»

Ni le thème ni la manière ne sont neufs. On se souvient des Justes de Camus ou du superbe roman de Conrad l'Agent secret,

cause de la révolution, possède tous les dons et toutes les qualités imaginables : plutôt élégant et intelligent (il cumule la London School of Economics, Oxford et Harvard), il est marié à Noni, «la plus belle femme du monde», ainsi qu'une des plus brillantes puisqu'elle enseigne à Princeton et parcourt le monde entier pour donner des conférences; le groupe qu'ils forment avec leur enfant « a quelque chose d'emblé-matique : l'homme, la femme, l'enfant, une statue d'un seul moi ceau, taillée dans un bioc de bois brillant et noir... quelque chose d'archaïque. de symbolique. d'éternel, de beau». Mais peut-être plus que de per-

qui confortera ce dernier à la

sonuages s'agit-il de types humains destinés à illustrer les grands thèmes du livre : l'aveuglement religieux (le père de Lisa), la rigidité de la tradition familiale (le père de Thomas), l'hypocrisie et la trahison (le frère de Thomas), le féminisme (Lisa Lombard)... Tous ces thèmes gravitent autour de celui de la vio-lence. Qu'est-ce que la violence ? Où commence-t-elle ? Où finitelle? D'aucuns en voient les traces dans l'amour et même dans la musique; dès lors, pourquoi refuser de reconnaître que, même sans que soit posée une bombe, il en est fait un usage invisible et quotidien? Ainsi, tous les aspects de la question sont-ils envisagés.

Au calme de Sipho, affirmant : « Après cinquante ans de protestation pacifique, nous n'avions pas d'autre choix », s'oppose l'exalta-tion de Nina, qui ne peut suppor-ter « l'idée d'une vie bourgeoise sans surprise», comme celle de ses parents. Mais rien ne permet d'affirmer que le narrateur par-tage le recul de Lisa Lombard et son refus de l'engagement : «Le monde est divisé entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas: ceux qui l'ont s'y accrochent les autres veulent l'avoir. Et la lutte dure jusqu'à ce qu'ils chan-gent de place. Mais pour quoi faire?» Efficacité est précisément le

C'est précisément parce que le roman d'André Brink refuse ce sentiment d'impuissance qu'il s'en dégage une certaine fraîcheur: il communique un peu de l'exaltation, si mêlée de donte le but dépasse la limite étroite des préoccupations personnelles et qui possède, en outre, la possibilité de vivre cette aventure avec d'autres : «La lutte est plus vaste que toute vie individuelle qui y entre. » Au-delà de la réflexion politique s'affirme l'amour d'André Brink pour l'Afrique : autre chose n'est tout à fait semblable, sans début ni fin, l'Afri-

**Christine Jordis** 

(1) Le Monde du 26 octobre 1984, « Etre écrivain en Afrique du Sud». (2) Stock, 1976. (3) Stock, 1980.

#### se doit, des traits physiques et moraux les plus repoussants et de qui met en scène un groupe, plutôt répugnant il est vrai, souvenirs d'enfance adéquats (il torturait les insectes), de même Sipho, l'ami noir de Landman, d'anarchistes et de terroristes. Les naïvetés du colonel

événements derniers?

John Le Carré a rencontré en Suisse « le traître du siècle »

UNE PAIX INSOUTENABLE de John Le Carré Traduit de l'anglais par M. et I. Perrin. Laffont, 128 p., 68 F.

Même si la Suisse est un petit pays, il y a quelque titre de gloire à y être désigné comme le « traître du siècle ». Et quand pareille mésaventure survient à un colonel de l'armée helvétique, furieusement patriote et habité par une haine viscérale des communistes, le romancier dresse l'oreille. On ne s'étonnera donc pas que John Le Carré, redoutable expert de ce qui fut la guerre froide, ait tenu à rencontrer à sa sortie de prison le colonel Jean-Louis Jeanmaire, condamné en 1976 à dix-huit ans de détention pour avoir livré aux Soviétiques des documents secrets. De l'enquête de John Le Carré

résulte un livre accablant pour la confiance en lui révélant comjustice suisse et d'un humour corrosif : assister à la mise à mort d'un colonel bouffi de vanité par des officiers de renseignement imbus de leur mission est un régal.

Le colonel Jeanmaire n'a pas cessé de clamer que, s'il a effectivement livré quelques documents parfaitement anodins à l'attaché militaire Vassili Denissenko, c'était pour dissuader le Kremlin de s'attaquer à une Suisse pacifique. Il ne toucha pas un kopeck pour les services rendus et même les adversaires les plus acharnés de Jeanmaire ne purent l'accuser d'avoir secrètement des sympathies communistes. Alors, que s'est-il passe?

John Le Carré suggère que le colonel suisse éprouva une réelle fascination pour le colonel Denissenko, héros de la bataille la CIA qui leur reprochaient cer-

bien il exécrait, lui aussi, le régime soviétique. Les deux hommes devinrent amis - et le colonel russe se lia encore plus intimement à l'épouse du colonel suisse, ce qui flatta plutôt ce dernier. « Quelque part, note John Le Carré, ei c'esi le nœud du problème, dans le soldat patriote qu'est Jean-Louis Jeanmaire, même s'il est bien le dernier homme au monde prêt à l'admettre, sommelliait un homme malade d'être suisse. » La guerre est toujours tragique, mais la neutralité a aussi ses victimes.

métamorphoser Jean-Louis Jeanmaire en « traître du siècle » : il fallait en ces années de guerre froide que les services de renseignement helvétiques donnent des gages à leurs homologues de de Stalingrad, qui capta sa taines fuites. On avait, à défaut

Bien sûr, cela ne suffisait pas à

du coupable, un homme d'une maladresse exemplaire sous la main : on en fit un grand espion. L'incompétence des uns, la mauvaise foi des autres, la fureur populaire enfin aboutirent à ce résultat insensé.

« Le fond du problème, écrit encore John Le Carré, n'est pas tant la culpabilité de Jeanmaire aux yeux de la loi, mais le prix qu'il a payé pour des crimes qu'il aurait été incapable de commettre. Et il nous apparaît qu'un melange de hasard, d'innocence et de vanité arrogante enclencha le mécanisme inéluctable de la destruction d'un homme. » Après ses années passées en prison, le colonel Jeanmaire est prêt à l'admettre : « J'ai été un imbécile, oui, mais pas un traître...» On le regretterait presque.

## Le haiku d'Ozaki

PORTRAIT D'UN MOINEAU A UNE PATTE

d'Ozaki Hösai. Traduction et adaptation par Makoto Kemmoku et Alain Kervern. Éd. Folle Avoine (Le Housset, 35137 Bedeet, 61 p., 70 F.

Un poète maudit dans le Japon du tournant du siècle. Ozaki Hôsai (1), ce brillant jeune homme, promis au plus bel avenir dans la société en pleine ébullition issue de la restauration de Mem (1868) qui entraîna le pays sur la voie de la modernisation, deviendra un vagabond qui s'éteindra misérablement, abandonné de tous, dans une cabane perdue d'une île de la mer întérieure.

Une destinée à travers d'une âme vers une certaine laquelle, en filigrane, se dessine la difficulté d'être qu'éprouve un homme sensible dénuement, Ozakı griffonne un dans cette société aux énergies mobilisées vers les changements : un monde où règne sans partage le darwinisme social.

#### Un frémissement des mots

Dans ce Japon pris dans le tourbillon du siècle, Ozaki sentit vite qu'il n'avait pas sa place. Et il abandonna tout, statut social, femme, biens, pour mener une vie d'errance. D'abord dans des monastères à Kyoto, puis à Shodo, une lle de la mer Intérieure d'où il ne reviendra pas. Il n'aura trouvé la vérité de l'existence que dans la poésie.

La poétique d'Ozaki relève du haīku libre dont son ami, le poète Ogiwara Seisensui

(1884-1976), fut le maître. Le hatku libre ost caractérisé par ia suppression des mots de saisons (2) et du rythme des dix-sept syllabos

Cette libération du rythme. qui oblige le poète à innover constamment par rapport aux formes classiques, est marquée chez Ogiwara par l'influence des épigrammes de Goethe et des patits poèmes de Schiller. Le poème chez Ozaki se ramène souvent à un simple frémissement des

a Lune d'aurore. ¿ Un orage éclate ; ou encore, à la fin de sa vie : « Jo suis très malado : Un saule plourour ! Au vent s'abandonne. » Au fit des poèmes que les traducteurs ont choisis et rassemblés. transparaît le chominement sérénité. Au plus profond do la maladie, dans le plus grand ultime poème : « Printemps des collines i Par-derrière une fumée / S'est mise à monter. »

Comme le soulignent les traducteurs, l'œuvre d'Ozaki Hôsai est une illustration de cette conquête douloureuse d'un équilibre entre soi et le monde, auquel peut parfois conduire la poésie. Il existe d'ailleurs au Japon, écriventils, un puissant courant de traditions populaires qui fait de la poésie un remède contre les maux et les malheurs d'ici-bas.

Philippe Pons

(1) Suivant les traducteurs, nous observons ici l'ordre japonais des noms propres : le patronyme précédant le

(2) Sur ces mots de saisons, référence obligée du haiku classique, voir notamment le Grand Almanach poétique japonais d'Alain Kervern (même éditeur).



« grise, féroce, infâme », aussi cot-

rompue que dépravée, saoulée au

cognac et paralysée par la peur :

Destin boiteux est le tableau cru.

oppressant, d'un monde en

décomposition, rongé par l'ab-

sence de morale et la faillite des

systèmes philosophiques, l'image

d'une civilisation pourrie, dont

l'élément naturel serait devenu

« le chaos et l'anarchie ». Dom-

mage que des lourdeurs de tra-

duction, des épreuves mal relues

et un grand nombre de coquilles

viennent gêner trop souvent le

(1) Le Rêve d'un homme ridicule, de Fedor Dostolevski, Maren Sell, « Petite

(2) Arkadi Strougatski est décédé le

12 octobre à Moscou à l'âge de soixante-six ans. Né le 28 août 1925 à Batoum

(Géorgie), il avait fait des études linguisti-

ques avant de se lancer à la fin des années 50, en collaboration avec son frère

Boris, dans la littérature fautastique.

parmi leurs œuvres les plus connues figu-rent notamment Il est difficile d'être un dieu et surtont Pique-nique sur le bord de la route, dont fut tiré en 1979 le film Stal-ker, de Andrei Tarkovaki. Ces deux livres,

"CHANTS DE LA

TERRE"

32 pages 44,30 F

CHRISTINE ALAUX

"DE MES ESPOIRS

PERDUS"

48 pages 48,50 F

KENNEDY

32 pages 44,30 F

èque du XIX siècle ».

Florence Noiville

plaisir de la lecture!

# Le dernier cauchemar des Strougatski

Deux frères qui ont renouvelé le domaine de l'anticipation soviétique

DESTIN BOTTEUX d'Arkadi et Boris Strougatski traduit du russe par Antoine Garcia Hachette-Progrès, 314 p., 120 F.

Les Russes, depuis longtemps, ont montré leur intérêt pour le genre fantastique, Dostoïevski lui-même s'y essaya, et l'on réé-dite cet automne le Rêve d'un homme ridicule, suivi de Bobok, deux contes étranges écrits quelques années avant sa mort en 1881 (1). Tout en renouant avec des auteurs anciens - le Boulgakov de Cœur de chien, le Zamiatine de Nous, - les frères Strougatski ont renouvelé le domaine de l'anticipation soviétique à partir du milieu des années 60. Ils ont été parmi les premiers spécialistes de la littérature fantastique en URSS. Profitant de la période de «dégel» sous Nikita Khrouchtchev, ils publient de nombreux ouvrages de science-fiction et de critique par l'absurde de la

société soviétique. En 1967, une traduction de leur autorisation. Cela donne aux frères Strougatski une notoriété internationale, mais, en pleine période brejnévienne, un tel acte leur vaut la réprobation des écrivains les plus conservateurs.

Alors que l'aîné des deux frères, Arkadi, vient de mourir (2), nous parvient la traduction française de Destin boiteux, qui est sans doute la dernière de leur œuvre écrite en duo.

Livre gigogne où deux récits, apparemment sans lien finissent par s'emboîter, le roman met en scène un écrivain, Félix Sorokine, dont nous regardons vivre les personnages, et en particulier le héros, Victor Banev, lui aussi

Félix, Victor: lequel est Arkadi, lequel Boris? Tandis que l'un s'interroge sur la valeur de son œuvre, l'autre se débat dans un Etat totalitaire dont il tente désespérement de comprendre les rouages. Félix doit-il se rendre, comme le lui demande l'Association des écrivains, rue Bannaïa, cette rue de Moscou où se trouve « une atroce petite machine », un l'un de leurs écrits est publiée en France et aux Etats-Unis sans d'écrivain», capable de prédire le

destin d'une œuvre, de calculer son « coefficient d'usure potentielle », de déterminer son NLPP, ou « nombre de lecteurs le plus probable», de déceler derrière un texte « n'importe quel sous-texte », bref, de deviner irrémédiablement « qui est qui » ?

Quel peut être le rôle de Victor dans une société de cauchemar entièrement contrôlée par Monsieur le Président – un invisible Big Brother à la Orwell, - lavée par des pluies incessantes, infestée de rats et de lépreux, ceux que l'on appelle les « mouillasses et qui finiront par entraîner à leur suite tous les enfants de la ville?

Derrière cette transposition moderne du Joueur de flûte de Hamelin, les frères Strougatski dressent le procès du communisme et, plus largement, de tous les régimes qui conduisent les hommes à «se dévorer euxmêmes, à se gaspiller en bagarres intestines, en mensonges et en luttes contre le mensonge qui, finalement, nous conduisent à un nouveau mensonge».

Des héros qui désespèrent de temps meilleurs, une humanité

# Au bout de la détresse

L'univers de Gabriel Loidolt est aussi noir que celui de Bernhard ou de Jelinek

de Gabriel Loidolt Traduit de l'allemand (Autriche) par Colette Kowansky, Gallimard, 225 p., 125 F.

Deux brefs premiers romans: un seul et violent coup de poing à l'estomac. Le prétexte change du tout au tout entre le premier (143 pages) et le second, plus court donc, peut-être plus pathétique encore, sans que ni pour l'un ni pour l'autre le mot pathos puisse être employé au sens moderne, mais plutôt étymologique : souffrance à l'état « pur », solitude désespérée, deux morts dérisoires, et cette variation sur un seul thème en un seul volume en accroît encore la puissance. Bien qu'en apparence rien dans ces récits ne se rattache à l'Autriche natale de l'auteur, qui vit désormais à Graz, ce lien de naissance n'est peut-être pas indifférent, quand on pense à la noir-

ceur de l'univers littéraire

autrichien moderne, de Thomas

Bernhard à Elfriede Jelinek. Dans le premier récit, un technicien de télévision travaillant dans une capitale du golfe Persique est arrêté sans raison et voit sa peine capitale commuée par un ayatollah en détention perpétuelle, puis à terme : seul sur un îlot désert, il doit transmettre tous les jours à minuit des données météorologiques ainsi qu'en-tretenir le phare. Il ne s'agit pas d'une robinsonnade, mais de la lutte harassante pour la survie quotidienne sous un soleil de plomb qui provoque fièvres, délires et hallucinations. Le personnage, dont on ignore jusqu'au nom, ne survit que grâce à la photo d'une jeune fille inconnue, Leila, et à un poste de télévision qu'il bricele avec diverses pièces

cachées dans un abri de l'île. L'objectivité précise de la fin est aussi belle que cruelle : le dernier jour de la détention, l'hélicoptère salvateur arrive en effet, se pose, et le récit bascule de la première personne à la neutralité de la description du meurtre : on passe une corde aux pieds du cadavre, qui vole ainsi vers le soleil: « L'hélicoptère monte, s'enfonce dans un soleil dont la clarie n'aveugle plus et se dissout dans une irradiation d'ondes lumineuses qui miroitent et fuient, multipliées, à l'infini. »

A ce premier roman est joint une amorce de synopsis où l'auteur précise au sujet de son personnage : « Il doit émaner de lui

quelque chose de naif et même d'ingénu, avec, à certains moments des éclairs de colère et de cruauté comme chez un grand enfant. Il doit donner l'impression d'être sûr de soi quand il accomplit son travail, mais mal certain quand il s'agit d'obligations sociales. » Et il est vrai que la cruauté évoquée ne l'est jamais par l'emphase du style, qui reste au contraire neutre et froid, parfaitement servi au surplus par la traductrice.

21 22 27

Un horrible chien

Le second récit se déroule dans le quartier juif misérable de New-York. Le narrateur doit être sensiblement plus âgé que le précédent, puisqu'il a survecu aux camps nazis, il est émigré, chômeur après avoir écrit trois romans, et a survécu grace à quelques petits « jobs ». Le ton, là non plus, n'est nullement dramatique : « Il me fallait encore trouver un moyen de passer ce mois de décembre, mais je ne m'en faisais pas trop. » La cruauté de la métropole est pourtant évidente dès le début : un voisin s'est suicidé au gaz et une voisine s'indigne qu'il n'ait pas accroché à sa porte un écriteau: « Ne pas entrer avec une cigarette allumée ! » On devine que la suite sera faite d'échecs successifs et de déchéances diverses, rats dans l'appartement, coupure du gaz, puis du chauffage, enfin de

Le rôle précédemment joué par photo de Leila et le poste de télévision est tenu ici par les rencontres fortuites avec des amis ou des maîtresses d'autrefois, à qui il n'ose avouer sa situation, même et surtout à ceux qui ont panaitement réussi dans la société. Il se sentira pourtant moralement sauvé lorsqu'un horrible chien s'installera chez lui d'autorité et qu'il pensera à le nourrir avant lui-même. Après un avis d'expulsion, il reçoit la visite d'inconnus vêtus de cuir, casqués : « Un violent coup de poing dans l'estomac me fit comprendre ce qui m'attendait. » Une voisine s'inquiète : « Ce n'est rien, Mrs Dolorasa! Seulement le chien qui meurt! » C'est la dernière phrase, et l'on voit qu'il ne s'agit nullement d'une touchante histoire de tou-

Après être allé ainsi jusqu'au bout de la détresse humaine, du dénuement sans phrase, comment cet auteur de trente-huit ans pourra-t-il poursuivre une œuvre si brillamment et cruellement commencée ?

Michel-François Demet

## LA PENSEE UNIVERSELLE



115, BOULEVARD RICHARD LENOIR **75540 PARIS CEDEX 11** TEL: 43 57 74 74



RECIT RENÉ BIRON

"UNE VIE COMME **UNE AUTRE"** Une France champètri

encora courbée 208 pages 91,80 F DAMIEN MICHEL



"UN FLIC SE MET À TABLE Un flic raconte des ovenements inédits 272 pages 86,50 F





"SAUVER L'AVENIR" doit-il être chrétien ? 432 pages 237,40 F



"LE SYMBOLE DE LA BALANCE" Les étapes et les acteurs d'une procédure judiciaire par un magistrat



478 pages 233,20 F



Une girafe et un

paisson ent un

coup de foudre

"LES CHAMPEAUX

**OU LE DRAME AUX** 

SEPT BONHEURS"

Une véritable cure

d'optimisme

80 pages 43,80 F

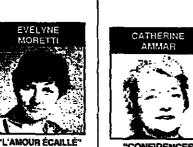

'CONFIDENCES FEMININES' Les amours compliquées d'un groupe d'amies



"L'ENFANT DES SAISONS"



"CHATTE... LA FEMME" Prix d'Excellence de la Société des 176 pages 73,90 F



"HIER, DEMAIN... UN MATIN" Camet de route d'une



224 pages 89,70 F



Premier roman d'un



Un amour difficile "L'ÉCHO DU DJEBEL" entre une juive et un catholique La lumière sur 144 pages 70,70 F d'Algérie 256 pages 98,10 F



'CLAUDE ET JEAN Fiction érotique

"LE DESTIN"

Quête de vérité en

80 pages 55,90 F

BONNETIER

264 pages 110,80 F

Mon Nom

BON DE COMMANDE

.. F. pour \_\_\_ = exemplaires





"LA POÉSIE DE LA NOUVELLE 48 pages 48,50 F



48 pages 48,50 F



MAGDELEINES"

144 pages 72,80 F

# La virtuosité d'Eduardo Lourenço

L'EUROPE INTROUVABLE d'Eduardo Lourenço. A. M. Mětailié, 176 p., 260 F.

L'Europe des Douze ne sécrète pas beaucoup d'Histoire. Mais elle suscite des fantasmes. Ceux d'Eduardo Lourenço méritent le détour. Ce professeur de Coim-bra, qui quitte ensuite le Portugal pour enseigner au Brésil, en Allemagne et à la faculté de Nice, a compris depuis longtemps que jamais l'économie ne créerait une conscience européenne. Où est cette culture qui, seule, pourrait lui donner une identité? Le thème offre à notre auteur un terrain d'exercices de haute virtuosité intellectuelle. Sa langue est parfois d'une densité telle que nous nous reprenons à lire la phrase pour être sûr de ne pas déraper. Mais la composition de son livre, elle, est très sérée, tissée de séquences courtes que lui inspire tel angle de vue sur

Son regard est rarement tendre. Il voit l'Europe comme « une

creuse à l'intérieur » ..., « une Byzance qui regarde l'histoire qu'elle ne fait plus, à la télévision». Notre auteur connaît toute la richesse du Vieux Monde, menacée par la world culture. il déniche d'insolites proximités comme celles de Descartes et de Gracian, du rationalisme et du baroque. « Sous l'abime qui sépare les deux visions », il perçoit « la même volonté de réfuter radicalement ce qui passait pour être la Vérité ... le même sentiment d'Indéchiffrabilité du monde ».

Aujourd'hui, il faut faire coexister l'Europe de l'harmonisation, celle de l'économie, et l'Europe de la différence, celle de la culture. Malgré tout, Eduardo Lourenço pense que « les dieux morts reviendront ». «L'exigence de l'intelligibilité et du concept, signe et croix de l'Occident, empêche que le monde devienne au sens propre un no man's land s. L'Europe, alors, ne sera

Pierre Dronin

M.Company of the second

**國文學 (2.7**1) 1 1 1 1 1

Personal Property of the

hammer ...

Company to the state of

والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

超611年

SEPT. I'I ....

DE TEXT OF THE

Barra de la companya della companya de la companya de la companya della companya

Berger and the second

EE TO A COLUMN TO LAND

Marin . . .